









3-G-69

1 105 00





# MEMOIRES,

Biblis POUR SERVIR Sect.

### A L'HISTOIRE

D'ANNE D'AUTRICHE, Coll. EPOUSE DE Rom

LOUIS XIII

ROI DE FRANCE.

PAR MADAME DE MOTTEVILLE, Une de ses Favorites.

loc TOME TROISIÈME. 1940



A AMSTERDAM,

Chez FRANÇOIS CHANGUION.

M. DCC. XXIII.





## MEMOIRES

Pour servir à l'Histoire

D'ANNE

## D'AUTRICHE

EPOUSE DE

#### LOUIS XIII

Roi de France & de Navarre,

E vingt cinquieme les Députez 1649.
de Paris arrivérent, & le pré-Le 25
mier Président, qui suivit l'é-Feyriers
xemple du Nonce, fut traitité de même maniere. Il avoit accoutumé de parler avec beaucoup de
hardiesse sur les Desordres de l'Etat, & le Ministre avoit roujours une
grande part dans ses Harangues, qui

1649. étoient plûtot des Libelles diffamatoires contre lui, que des Remoutrances à la Reine. Celle, qu'il fit en cette occasion, fut de la nature des autres. Après avoir sur ce Chapitre contenté son Parti, & la plus grande partie de son Auditoire, il supplia la Reine de faire cesser les Desordres, de leur donner la Paix, & de revenir à Paris, y ramener le Roi & par conséquent le bonheur & la joie. Îl dit ces mêmes mots, parlant de l'intelligence, que quelques uns du Parti avoient eue avec l'Archidue, & voulant justifier le Parlement, que cette grande & illustre Compagnie avoit son intérêt si étroitement uni à celui du Roi & de l'Etat, & avoit donné en toutes rencontres de si glorieuses marques du zêle qu'elle avoit pour le soutien de l'Autorité Roialle, qu'il étoit difficile de s'imaginer que quelques uns de ceux qui la composoient, fussent capables d'oublier le prémier 🗢 le plus juste de ses devoirs : que ce zêle avoit paru avec éclat, non seulement du tems de nos Peres, par ce fameux Arrêt qui malgré les artifices des Etran-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 3 Etrangers renust à la Los Sulique sa 1649. premiere vigueur, & servit si fori d la conservation de la Couronne dans l'auguste Maison de Bourbon; mais encor de leur tems, par le soin que leur Compagnie avoit eu d'affermir; durans les Minoritez des Rois, les Régences des Reines Meres. Sur quoi la Reine. & M. le Prince dirent quelques par. rolles de ressentiment, qui témoignoient qu'elle ni lui, n'approuvoient pas ce qu'il avoit dit des Arrêts du Parlement touchant la Loi Salique, & des Régences : & le Chancelier dit en s'écriant contre cela, Que le Roi étoit le Maitre des Ordonnances ; qu'il les faisoit, & defaisoit, comme il lui plaisoit; & que les Compagnies devoient seulement apporter une obéissance aveugle à leurs volontez. Mais, toutes ces contestations & ces hardiesses ne brouilloient point à la Cour ce vé« nérable Magistrat. Le Cardinal Mazarin avoit fait des injures, ce que Mitridate avoit fait du Poison, qui, au lieu de le tuer, vint enfin par la courume à lui servir de nouriture. Le Ministre, de même, sembloit par son adreffe.

1649. adresse faire un bon usage des Maledictions publiques : il s'en servoit pour acquérir auprès de la Reine le mérite de souffrir pour elle, & d'être la victime des injustes passions des Sujets du Roi; & beaucoup d'avantage, pour cacher l'Amitié de ses Amis, qui dans le vrai ne l'étoient guere. Il le voioit bien sans doute; mais, ne pouvant mieux faire, il consentoit qu'ils en usassent ainsi, pour maintenir leur crédit, & pour être mieux en état de le servir dans les bonnes occasions. En effet, dès le soir même, le Prémier Président & le Président de même, vinrent trouver la Reine comme des Particuliers, & conférérent dans son Cabinet avec le Ministre, où se trouvérent les Princes, & malgré l'Arrêt que leur Compagnie avoit donné contre lui, ils le traittérent toujours de prémier Ministre. firent espérer à la Reine, avant que de partir, une autre Députation, pour parler tout de bon de la Paix, & lui demandérent finement des vivres & du bled, pour autant de jours qu'on y travailleroit, supputant pour

cha-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 5 chaque jour ce qui étoit à peu près 1649; nécessaire pour sournir Paris. La Reine ne leur accorda pas leur demande, mais leur fit espérer que s'ils agissoient fidélement, elle ne leur refuseroit rien de tout ce qui seroit raisonnable. Les Députez tâchoient, fous l'apparence de la Paix, d'obtenir des vivres; car ils commençoient à encherir, & le Peuple patissoit déjà, beaucoup, mais pas affez pour en être humilié. La Reine aussi de son côté, croioit bien faire en leur faisant espérer qu'elle leur en donneroit : elle vouloit embarquer le Parlement, par la nécessité du Peuple, à consentir à fes volontez, & à réduire les Généraux de Paris à l'Accommodement, auquel ils s'opposoient de toutes. leurs forces.

A la feconde Députation les bleds furent accordés; mais, la Reine eut fujet de fe repéntir d'avoir eu pitie de ceux qui fouffroient. Elle redonna des forces à ce Parti, & ne diminua pas leur malice, fi bien qu'elle perdit les avantages qu'elle auroit pû tirer de leur fouffrance.

A 3 Cette.

#### 6 Memoires pour servir

1649. Cette Princesse, après les avoir si favorablement traités, leur sit donner une Réponse par écrit, qui, pour être instructive, peut tenir sa place dans ces Mémoires.

#### REPONSE

DE SA MAJESTE' AUX DÉPUTEZ DU PARLE-MENT.

E Roi étant au Conseil, par l'Avis de la Reine Régente sa mere présente, où étoient aussi Monseigneur le Duc d'Orleans, man le Prince, & autres notables Personnages dudit Conseil, délibérant sur ce qui lui a été représenté par les Députez de la Compagnie se disant tenir le Parlement de Paris, a commandé la présente Réponse leur être baillée.

Réponse leur être baillée.

Sa Majessé auroit eu très grande

,, raison de n'admettre pas à sa pré-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche.

, sence ledits Députez , aiant cha-1649. , que jour de nouveaux sujets d'être , plus indignée contre leur Conduite,

& de ladite Compagnie, & en cetui notamment dont ils viennent de lui rendre compte, & dont elle

,, avoit déjà eu l'avis , d'avoir reçu ,, un Envoié de la part des Enne-

, mis de l'Etat.

s Sa Majesté est d'ailleurs très bien informée des allées & venues qui se sont saites de Paris à Bruxelles, du sujet de la venue de Saint-Ibal & de Sauvetat, dont le prémier est avec le Duc de Longueville, & l'autre est ici prisonnier, après s'être abouchés avec la Duchesse de Chevreuse, & avec

des Ministres d'Espagne. , Elle sçait que Luigue, envoiéà

" Bruxelles par quelques Particuliers " qui ont conjuré la ruine de l'Etat, " en tant qu'elle pourroit dépendre " de leur malice, a été celui qui a " recherché & fait réfoudre l'Archi " duc & le Comte de Pigneranda " qui le conseille, d'envoier une

A 4 ,, per-

1649., personne expresse à ladite Compa-, gnie avec une simple Lettre dont la créance seroit faite à Paris même, par ceux qui l'avoient envoié, selon l'état où se trouveroient pour lors les affaires. dit Laigue ne se contentant pas d'affûrer lesdits Ministres qu'ils en tireroient de très grands avantages pour les intérêts du Roi leur Maitre; mais, ce qui fait horreur à le dire, qu'il causeroient un bou-, leversement général dans la France, ,, s'ils sçavoient bien profiter de cet-,, te occasion, par les moiens qu'il , leur en suggéreroit.

" Comme ceux qui, contre l'in-" tention & au desçu de ladite Com-" pagnie, ont formé les Mémoires

,, dont Laigue a été chargé sont les ,, mêmes, qui avant que le Roi par-

,, tît de Paris entretenoient les intel-,, ligences avec les Ennemis de l'E-

,, tat, pour se saisir de la personne ,, de Sa Majesté.

" Comme ce sont les mêmes, qui " travailloient alors à exciter des Sé-" di-

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 9 ,, ditions dans Paris; les mêmes qui 1649. se partageoient dedans & dehors , la Ville, pour traiter avec des ,, Princes qui sont depuis entrez dans , le Parti; les mêmes qui, après l Accommodement fait en ce lieu ,, au mois d'Octobre dernier, par la Déclaration que Sa Majesté y fit expedier, qui sembloit avoir ,, ôté pour jamais la racine de toute , division; reconnoissans que les ,, Ennemis se résoudroient peut être a faire la Paix fur ce qu'ils auroient perdu l'espérance de voir ,, naitre des Troubles dans le Roiau-" me, leur firent sçavoir aussi-tôt , qu'ils ne devoient point se mettre , en peine de cet Accommodement, , & qu'ils seroient en sorte qu'avant ,, qu'il se passat six semaines, le Par-, lement remueroit tout de nou-, veau, & mettroit plus d'Affaires: , que jamais sur les bras de la Rei-, ne; les affurant même, qu'il se-,, roit alors fortifié par l'attachement: , de divers Princes & autres person-" nes de qualité. " Comme ce sont les mêmes, qui m onti A. 5)

Memoires pour servir

1649., ont eu le crédit dans ladite Com-, pagnie, au grand regret des bons, " de la porter à faire tant de choses " extraordinaires, qui se sont pas-, sées depuis la sortie du Roi de Pa-, ris: on n'a pas fujet d'être furpris " qu'ils aient encore éu le pouvoir , de lui faire exercer cet Acte de " Souvéraineté, de recevoir des En-" voiés des Princes, & qui plus est " d'un Prince Ennemi de l'Etat, en " même tems qu'elle venoit de refu-, fer d'écouter ceux qui lui avoient " été envoiés par le Roi son Maitre , & fon Souverain.

" Le Sieur de l'Isle , Lieutenant , des Gardes du Corps de Sa Majef-» té, qui alloit de sa part vers ladite " Compagnie, n'y fut pas reçu, à " cause des formes. Cependant, elle " en trouve pour recevoir l'Envoié " de l'Archiduc, qui a les armes à ,, la main contre le Roi; mais non " pas dans ses Regitres, ni même , dans ceux du Parlement de la Li-

" Elle refuse l'entrée à Paris à un 5, Héraut envoié de la part du Roi;

,, prenant prétexte fur ce que ceux

à l'Histoire d' Anne d' Autriche.

" qui la composent n'étant pas Sou- 1649 , verains, ils auroient manqué au respect qu'ils doivent à Sa Majesté. " en l'admettant; mais, ils oublient qu'ils font Sujets, & agissent en Souverains, quand il est question de recevoir un Ambass deur de la part des Ennemis de l'Etat, qui " est un Moine, Aumonier du " Comte de Garcies, Gouverneur " de Cambrai, lequel avoit de longue-main des intelligences dans Pa-"ris, & y donnoit des avis toutes " les femaines, & en recevoit; y " aiant même demeuié long - tems " depuis la mort du feu Roi, & fait " diverses menées très préjudiciables " au Service de Sa Majesté, avec des " Prisonniers de Guerre Espagnols , " qui obligérent à prendre la résolu-" tion d l'arrêter, dont son évasion " empêcha l'effet.

" il a été aifé à voir que sa créance a été composée à Paris par ceux là même qui Py ont attiré: autrement, l'Artifice des Ministres d'Espagne auroit été trop grossier, & même de faire dire à ladite Compagnie qu'on leur a tout of1649.,, fert pour conclure promptement ,, la Paix, à condition qu'ils affiste-" roient le Roi des forces d'Espagne pour opprimer ladite Compagnie, & ruiner Paris : en même tems que le Comte de Pigneranda, écrivant ici le douzieme Pevrier, se plaint qu'on ne lui air rien fait sçavoir par le retour du Sieur Fri-" quet qui soit précis & individuel fur les intérêts du Roi son Maitre, " & de Mr de Lorraine; & que , par la même Lettre ledit Comte » prie qu'on lui dépêche une Per-, sonne expresse avec quelque plus grand Eclaircissement des inten-" tions du Roi : ce qui fait bien voir évidemment qu'il n'a pas re-, çu des offres si avantageuses pour ,, la Paix, & qu'il ne refuse pas de ,, la traiter ici, pour ne le juger ni , honnête ni fur, comme on a fait ,, dire à ladite Compagnie par ce " Moine. Et, en effet, ensuite de . 3, cette Lettre, Sa Majesté a choisi , le Sieur de Vautorte, Conseiller ,, d'Etat, pour aller à Bruxelles, où , il negocie présentement, aiant trouvé un sauf conduit de l'Archi-, duc

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 13
,, duc à Cambrai, pour y passer en 1649.
,, toute sûreté.

" Sa Majesté, qui veut bien don-, ner à ladite Compagnie toutes les " lumieres qui dépendent d'elle, » pour l'empêcher d'être furprise " par cet Artifice, a eu la bonté " d'ordonner qu'on fasse voir ausdits " Députez les Originaux desdites " Lettres du Comte de Pigneranda, , dans lesquelles ils verront aussi " comme il se préparoit à s'avancer " de deça pour conferer avec les Mi-" nistres du Roi, & donner la der-" niere main au Traité de Paix : & " il seroit déjà en France, si les es. pérances qu'il a conçues de tirer " de plus grands avantages de ces , Divisions, & les instances qui lui " ont été faites à Bruxelles par ceux , qui ont follicité l'Archiduc à Bruxelles d'envoier vers ladite Compagnie; ne lui avoient fait chercher des prétextes de différer son voiage. Ils pourront aussi remar-,, quer dans lesdites Lettres, que ce , que l'Envoie a dit de la part du " Roi Catholique est une manifeste , fupolition , puis qu'il lui . étoit A 7 2 ima , impossible de donner des ordres , sur des Affaires dont il ne pou-, voit avoir encore aucune connois-, fance.

> " Tout cela, & beaucoup d'autres circonstances que l'on obmet, fembloient obliger Sa Majesté à ne pas recevoir les Députez; mais, confidérant qu'il y a dans ladite Compagnie nombre de bons François, bien intentionnez pour l'Etat, & à qui le cœur saigne de voir pratiquer à tous momens ceque la plus grande malice auroit eu peine à concevoir, Sa Majesté a voulu en user comme bon pere , de Famille, qui, quelques grandes , que puissent être les fautes de ses Enfans, ne se lasse jamais de leur , tendre la main, pour tâcher à les remettre dans le bon chemin; & a resolu de lui donner encor cette marque de sa bonté, lors qu'elle a plu sujet d'être offensée. Ainsi toute la France verra qu'elle n'a » oublié aucune voie imaginable » pour la ramener à son devoir, & » pour l'obliger à faire cesser les mi-? seres de Paris, & à prévenir celles

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 15 , dont le Roiaume est menacé par 1649. , les Ennemis Domestiques & E-

,, trangers. Et, à tout évenement, ,, si les cœurs étoient encore après

, cela si endurcis, que de ne pas , vouloir rendre au Roi l'Obéissance

youloir rendre au Roi l'Obensance
 qui lui est due selle seroit seule
 responsable devant Dieu s devant

" le Roi, la Maison Roiale, & tous , les Ordres du Roiaume, des maux , qui en arriveront. " Pour ce qui est de la Paix , qui , est un prétexte qui ne manque ja-" mais à ceux mêmes qui l'appré-"hendent le plus, & qui ont le " plus de passion de brouiller; il n'y " a personne tant soit peu informé ", des Affaires, qui ne sache que " comme les Imperiaux ont été o-, bligée de consentir à celle d'Alle-, magne qui a été conclue avec tant " de gloire & d'avantage pour cette , Couronne & où elle a eu même " lieu de faire paroitre fa modéra-» tion en rendant grand nombre de " Places importantes & des Etats en-» tiers; les Espagnols auroient été , auffi contraints de donner les mains a un Accommodement, si la con-

odement, fi la con-

Memoires pour servir

, duite de quelques Factieux ne leur. , eut fait concevoir de si fortes ef-, pérances de ces Divisions, & de , Remumens dans le Roiaume,

Remumens dans le Roiaume, qu'ils ont crû en devoir attendre l'évenement pour en profiter profiter pue l'on a fait faire par le Moine, comme de la part de l'Archidue, de rendre ladite Compagnie arbitre de cette grande Affaire, quand la Proposition seroit aussi sincere que toute apparence & raison ne veut pas qu'elle le soir, ce n'est pas un Honneur que les Espagnols lui rendent; c'est une Injure &

", lui rendent; c'est une Injure & 
", un Affront qu'ils sont à tout ledit
"Corps.

"La France a fouvent offert aux "Efpagnols de se foumettre à tous les points indécis & qui sont de-"meurez en disférend, à l'Arbitra-"se & à la Décision; ou des Provinces-Unies, avec le Prince d'O-"range, ou dudit Sieur Prince d'O-"range appellant avec lui quelques-"guns des Ministrès des Etats; ou

n de la Reine de Suede, ou des Prinn ces ou Etats de l'Empire, conjoinà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 17

, jointement ou léparement, ainsi 1649.

,, qu'ils aimeroient le mieux; ce

, qu'ils ont toujours constamment

,, refusé, & ils s'adressent aujour-

,, d'hui à ladite Compagnie pour lui

" déférer ce Jugement, c'est-à-dire

,, la Disposition des plus grands in-

,, térêts que leur Couronne ait à déméler avec celle-ci.

, Ne lui seroit-ce pas une tache;

, qu'étant toute composée de Fran-

,, çois, le Roi d'Espagne la jugeât

, plus portée en sa faveur, & s'en

, promît un meilleur traitement,

", que de la Reine même qui est sa.

" Sœur, ou que de tant de Princes

, & Potentats Etrangers, avec qui

,, il est en Paix, & même en Liai-

, fon.

" Les Espagnols ont fait voir par " leur conduite en tout tems, qu'ils

, ne souhaitent rien tant que la di-

minution de la Puissance, de la

Grandeur, & de l'Autorité du Rois

& cependant ils ont recours à ladi-

,, te Compagnie par présérence à

,, tous autres, & déclarent qu'ils la

" choisissent pour Arbitre de tous

3, leurs Differens. Peuvent-ils offen-

,, fer.

1649.,, ser plus sensiblement de bons François & des Officiers, que de les " croire capables d'être fous un prétexte spécieux, des Instrumens propres à l'abaissement de leur Roi & à l'affoiblissement de cette Monarchie, qui est toujours la principale visée qu'ils ont toujours ,, en toute leurs Actions? " Ceux, qui ont formé l'Instruc-

,, tion du Moine, ont bien mal rai-" sonné, de ne s'être pas apperçus " qu'ils lui ont fait détruire d'un ,, côté ce qu'ils lui faisoient établir " de l'autre. Les Espagnols souhai-" tent, dit-il, la Paix avec passion, " & pour preuve de cela ils font " disposez d'en passer par le juge-", ment de ladite Compagnie; mais, " si cette passion étoit véritable & fincere, refuseroient - ils tant de Places & de Provinces entieres, qu'ils disent que le Roi leur a of-" fert , pour s'adresser à d'autres , dont tout ce qu'ils pourroient at-,, tendre de plus favorable & de plus avantageux ne sçauroit être que la promesse de la même chose, sans " espérance d'a cune éxécution ,

" puif-

d'l'Histoire d'Anne d'Autriche. 19 , puis quelle ne peut jamais dépendre 1649.

,, que des Ordres du Roi.

"Y auroit-il quelqu'un assez sim-,, ple, pour se persuader qu'ils veuil-" lent épargner la France ? Ils y en-,, treront avec toutes leurs forces, & " profiteront de ces Emotions, dès " qu'ils en auront le moien, & qu'ils , verront jour à nous faire du mal; , mais, l'intérêt particulier de ladite " Compagnie ne les poussera, ni ne , les arrêtera un seul moment : cette " résolution dépendra purement de , l'état de leur Armée ; & s'ils ne le , font pas, on n'en devra avoir obli-, gation qu'à la saison, & à leur foi-" bleffe, & à la crainte d'exposer ,, leur Troupes mal à propos.

, Pouvoient-ils faire une Offense plus sanglante à ladire Compagnie, que de la croire une matiere facile, , & toute disposée à leur mettre la France en proie; que de s'adresser , à elle, sous les précieux prétexte , de la Paix, & de l'assister, quand , ils n'ont autre dessein que de bien , allumer la Guerre Civile dans le Roiaume & de l'ensevelir dans ses , tuines.

., Leurs

1649. Leurs Affaires de tous côtez sont " en pire état encore; qu'elles ne pa-, roissent l'être ; & il est comme in-,, dubitable, que si ces Desordres in-" testins peuvent cesser bientôt, com-" me Sa Majesté y contribue de sa , part, ils seront forcez à donner les , mains-sans délai à une Paix, avec , des conditions avantageuses pour , cette Couronne. " C'est à quoi Sa Majesté s'appli-

, que, & continuera de le faire, avec ,, tous les foins possibles, sans ou-» blier ancun des moiens qui peuvent " le plûtôt produire ce grand bien. " Que si contre les apparences, les

"Ennemis refusent un Accommode-", ment honnête & équitable, & s'o-" piniâtrent à prétendre des conditi-,, ons injustes & exorbitantes, telles , que l'Énvoié a suposé qu'on leur a , offertes, en ce cas, comme la plus " forte passion de la Reine & sa prin-

, cipalle visée est le bien de l'Etat, " la Grandeur du Roi son Fils, & , de lui pouvoir un jour rendre , compte de son Administration, sans qu'il ait occasion de lui en faire le

" moindre reproche; Sa Majesté ne fera. 3, sera pas à la verité assez hardie de 1649? », dilposer, quoi qu'à l'avantage d'un », Frere, de ce dont un Roi pupil & , son Fils se trouve en possession pa-" une juste Guerre, & principale-, ment voiant que l'Espagne tient » encor aujourd'hui divers Roiaumes » que la Francé a autrefois possédez ,, à juste titre. Elle ne voudra pas , répondre fi mal aux bénédictions », que Dieu a versées si abondamment », sur cet Etat, que d'abandonner en ,, un seul jour aux Espagnols le fruit ,, des travaux de tant d'années, toutes " pleines de bons succès : & ce qui a " couté tant de peines au feu Roi, & nant de foins à Monseigneur le Duc ,, d'Orleans & à M. le Prince, qui » ont expolé si librement leurs vies à , mille périls pour conserver les Con-, quêtes du feu Roi, & pour les au-, gmenter , comme ils ont fait , de , quantité de Places importantes, & ,, d'une grande étendue de Pais, & , mondit Seigneur le Duc d'Orleans. , & M. le Prince, ont déclaré qu'ils , ne se porteroient jamais à ôter le , conseiller à Sa Majesté. C'est pourp quoi , en ce cas , elle le croiroit



obli•

Memoires pour servir

1649. » obligée de confulter l'Avis des Etats Généraux du Roiaume, qui , font déjà imrimez & qui seront " bientôt assemblez, sur la Résolution , qu'elle auroit à prendre ; ne pou-» vant douter qu'elle ne fût la meil-, leure , puisqu'elle auroit été prise » par le consentement général de tous

, les Ordres du Roiaume. , Pour ce qui est des Instances ,, que les dits Députez ont faites à Sa " Majesté, quand après sa sortie de " Paris elle a transféré la Séance de " ladite Compagnie, ce n'a point été , à dessein de punir, ni les excès pas-" fez, ni de toucher aux personnes, ou aux biens d'aucun de ceux qui , la composent : son but n'a été que de travailler & remedier aux Des-" ordres qui ont travaillé l'Etat, par la continuation de leurs Assemblées, rétablir parmi eux la liberté des suffrages, qui étoit étouffée , par des menaces continuelles, & par des Billets qu'on jettoit pour " rendre odieux au Peuple ceux qui , vouloient demeurer dans la modé-

" ration, éteindre la Faction qui se

, formoit dans Paris, & qu'on a des , puis à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 23

puis vu éclore si puissante; raster- 1649: mir la tranquilité de la Ville, & la mettre en état que le Roi y pût

memeurer en sûreté.

"Sa Majesté depuis avoit envoié
"un Héraut à ladite Compagnie,
"pour lui faire sçavoir qu'elle don"noit assurante des Personnes, des
"Charges, & des Biens, à tous ceux
"qui le rendroient près d'elle sans
"exception d'aucun. Elle lui con"firme encor la même grace, pour
"tous ceux qui s'y rendront dans le
"fixieme du mois prochain.

" Et à l'égard de l'Envoié de l'At-, chiduc, comme il eut été à sou-,, haitter pour l'honneur de la Com-,, pagnie, que l'Avis des soixante & " douze qui vouloient qu'on ne l'in-" troduisît pas, & qu'on l'envoiât au ", Roi, eût prévalu, aussi la meilleu-" re Réponse, & celle que Sa Ma-,, jesté entend qu'on lui fasse, c'est , de ne lui en donner aucune ; pour , faire connoitre à son Maitre, que si la Compagnie a été facile à l'é-" couter, elle est incapable d'entrer " en aucune Intelligence & Négocia-, tion avec les Ennemis de la Cou-, ronne.

" Pour ce qui est de l'Instance ", que lesdits Députez font à Sa Ma-" jesté , à ce qu'il lui plaise retirer ses Troupes des environs de Paris, & laisser le passage pour l'entrée des vivres, l'exécution en dépend purement de ladite Compagnie, & de la Résolution qu'elle prendra " de se rendre près de Sa Majesté, ,, avec les fûretez qu'elle lui donne. " C'est ce que Sa Majesté attend 5, de sa Fidélité, que lesdits Députez ,, lui sont venus protester, & que , ladite Compagnie par une prompte " Obéissance fera cesser les souffran-,, ces de la Ville de Paris, & les mi-,, feres du pauvre Peuple ; afin que , le calme une fois rétabli dans le , Roiaume, puisse produire bientôt " la conclusion de la Paix générale, " & le repos de la Chrétienté. " au Conseil d'Etat du Roi, tenu à " Saint-Germain en Laye, le vingt cinquieme jour de Février mil six cent quarante-neuf. ,,

Signé, DE GUENEGAUD.

Les Députez, étant arrivez à Pa-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 25

ınce

irer

ris,

réc

end

ne.

nď

ue

ın-

ni-

ue

le

ôt

е,

ait

à

īχ

ris, firent leur rapport à la Compa- 1649. gnie, selon cette Réponse & leur particulieres Audiances. Le Prémier Président y reçut des reproches, pour avoir conféré avec le Cardinal fans le reste des Députez. Là dessus s'éleva dans le Palais un grand bruit, & des cris effroiables, qui de ce lieu allérent au Peuple assemblé dans la grande Salle, dans la Cour, & dans les Rues. Tous demandent des nouvelles de la Députation, & comme le bruit courut que le Prémier Président avoit conféré avec le Ministre, ils se mutinérent & dirent tous qu'ils ne vouloient point de Paix avec le Mazarin; & quelques-uns proposérent d'aller chez le Prémier Préfident, pour le piller, & le punir de ce qu'il vouloit s'accommoder avec lui.

La canaille étoit paiée pour crier contre les commencemens de la Paix.

Les Frondeurs, qui ne la vouloient point, ou plûtôt qui vouloient qu'elle se sit par eux, avoient fait saire cette Sédition contre le Prémier Préfident, exprès pour l'embarasser, & lintimider; mais cet homme, aiant déjà montré sa fermeté en beaucoup Tome III.

B d'oc-



1649, d'occasions, fit voir encor en celle-ci autant de courage qu'en toutes les autres; &, sans s'étonner, il dit au Duc de Beaufort, qu'il devoit faire appaiser ce Tumulte: autrement, que le Desordre se feroit si grand, que peut être lui-même n'en pouvant pas être le maitre, il en seroit faché, par les grands maux qu'il pourroit causer à toute la Ville; & beaucoup des plus considérables de cette Compagnie se réunirent au Prémier Préfident. Ce Prince, le Chef des Crieurs, fut enfin contraint, pour éviter un plus grand mal que celui revoir le Mazarin dans Paris, d'aller lui-même appaiser le Desordre. Il assura le Peuple, qu'on ne le trompoit point, en leur disant à tous, Qu'il chasseroit le Mazarin. Ce bruit étant appaisé, on résolut d'envoier tout de nouveau des Députez à la Cour, sept de chaque Chambre, pour aller traiter la Paix; ce qui donna quelque espérance aux gens de bien, & sit croire à la Reine que les choses se passeroient comme elle le desiroit. Elle ne pouvoit pas s'imaginer que les Députez ôsassent lui demander,

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 27 ce qu'ils sçavoient certainement qu'el. 1649. le ne vouloit pas leur accorder.

Le Prémier Préfident, après avoir fait ce coup, fortant de la Galerie du Palais pour entrer chez lui, une grande multitude de coquins le vinrent attaquer. Un de la troupe, l'aiant menacé de le tuer, ce grave Magistrat lui dit froidement, Mon Ami, quand je scrai mort, il ne me faudra que six pieds de terre; &, fans se hater d'un pas, il s'en alla chez lui, fort satisfait d'avoir fait résoudre cette seconde Députation. S'il en étoit content. les Généraux ne l'étoient pas de même : elle leur déplut infiniment. Ils voioient que les principaux de la Compagnie panchoient du côté de la Cour; qu'ils n'étoient pas les Maitres du Parti, & que la Paix ne pourroit pas à leur gré être le prix de leur ambition, & de leurs desirs : mais, ils fe consolérent dans la résolution qu'ils firent de ne nommer pour aller à la Cour que ceux dont ils étoient assurez; & , par cette voie , ils espérerent, que l'Accommodement dépendroit toujours de leur volonté.

B 2 Pen-

Pendant toutes ces Négociations l'Armée du Roi prit par force Brie-Comte-Robert, qui étoit un bon Poste pour les Révoltez, & dont la privation les devoit infiniment incommoder. D'autre côté les Parisiens enlevérent aussi fur les Gens du Roi un grand Convoi de Pain de Gonesse, parceque la faim donne du courage aux hommes les plus poltrons; mais, ce secours étoit de peu de durée, & n'aiant plus à eux de passages libres, ils étoient en mauvais état.

Ces mêmes jours, on arrêta à Saint-Germain le Maréchal de Rantau. Il fut foupçonné de favorifer le Parti Parifien; &, comme il étoit Gouverneur de Gravelines, le Miniftre crut qu'il ne pouvoit prendre trop de précautions, pour fe garantr des maux qui pouvoient arriver de la mauvaife volonté de ce Maréchal. Il avoit jusqu'alors bien fervi Je Roi; mais, la constance n'a pas été donnée aux hommes pour une qualité qui leur foit naturelle. Les apparances de son changement firent aussi changer sa fortune.

# à l'Eistoire d'Anne d'Autriche. 29

Le deuxieme jour du mois de 1649. Mars, les Gens du Roi vinrent à Le 2 Saint-Germain trouver la Reine, Mars. pour lui dire la Députation ordonnée par le Parlement. Ils lui demandérent des Passeports, & la suppliérent d'ordonner du lieu de leur Conférence. Ils sirent aussi quelques instances de la part des Ducs de Beaufort & de Bouillon, pour y être admis; mais, aiant été bien reçus à leur égard, ils furent refusez sur l'article des autres. On choisit pour le lieu de la Conférence le Château de Ruel, comme étant à moitié chemin de Paris & de Saint-Germain; & les Généraux, qui en particulier redoublérent leurs instances, n'y furent point admis.

Le Duc d'Orleans, le Prince de Condé, le Ministre, l'Abbé de la Riviere, & le Tellier, allérent au rendez-vous, où se trouvérent les Députez, avec ordre exprès de leur Compagnie, de ne point conférer avec le Cardinal Mazarin. Déjà on en avoit eu avis à la Cour; & Champlatreux, Fils du Prémier Président, qui l'avoit dit par ordre du B 3

1649. Parlement, fut en apparence traité avec beaucoup de rigueur: on lui donna même des Gardes pour quelque peu de tems, pour faire voir aux Ennemis du Ministre, que cette Proposition étoit odieuse à la Reine, & seroit combattue par les Princes du Sang; mais, cette rigueur n'empêcha pas que les Députez ne refusassent absolument de conférer avec lui : ce qui causa un grand embarras entre les deux Partis, & donna sans doute beaucoup de honte à celui qui en étoit le sujet. Le soir du même jour, que les Princes étoient allez à Ruel, j'étois auprès de la Reine, qui attendoit avec impatience le succès de cette Dispute, sans pourtant en faire part aux Spectateurs. Chamarante, prémier Valet de Chambre du Roi arriva fort tard, qui vint lui dire, que la Conférence étoit rompue : puis, s'approchant de la Reine, il lui en dit tout bas à l'oreille la véritable cause. La Reine, qui ne vouloit pas montrer de sentir ni de voir l'affront que le Parlement faisoit à fon Ministre en cette occasion, se mit à rire, & nous dit, Il n'y a point de Conà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 31

Conférence; par conséquent il n'y a point 1649.

de Paix: tant pis pour eux.

Pendant que ces Difficultez arrêtérent la Conférence, les Généraux, qui n'avoient point de part que par leurs Cabales à cette Assemblée, se vinrent camper avec du Canon à Vil-lejuive, menaçant le Mazarin de l'embarasser, & de lui faire toujours naitre des obstacles invincibles. Ils lui vouloient faire peur de la haine du Peuple, dont ils disoient qu'ils seroient les Maitres, malgré le Parlement, & malgré leurs Traitez. Ce qui en effet pouvoit donner de l'inquiétude au Ministre étoit de voir que le Parlement paroissoit approuver les sentimens de la Populace, & des Généraux; puisque si constamment les Députez refusoient de s'aboucher avec lui en cette occasion, où il s'agissoit d'un bien qui leur étoit si considérable.

Le lendemain, comme ils furent prêts de se séparer à cause de cette difficulté, le Duc d'Orleans, voulant toujours avoir quelque part à la Paix, au lieu de celle que le Prince de Condé avoit eue à là Guerre, 1649. trouva un Accommodement qui fut que lui, ni Mr. le Prince, n'affistaffent point à cette Conférence. Il fut résolu qu'ils se tiendroient à part, & le Ministre avec cux , qu'on y laisseroit seulement le Chancelier & le Tellier; & trouvérent qu'une Chambre entre eux & le lieu de la Conférence n'empêcheroit pas d'entrer en matiere; ce qu'ils firent: & alors il sembla que les Sujets vouloient donner des Loix à celui dont ils les devoient recevoir.

> Tout ce jour, les Parlementaires furent fiers, & ceux qui venoient de Ruel à Saint-Germain, ne croioient pas que les Affaires se pussent accommoder; car, la maniere dont ils parloient faisoit croire qu'ils se ren-droient difficiles sur l'Article du Ministre; mais cette ferocité se trouva confifter en bonne mine, & ces apparences n'alloient qu'à contenter les Sots, les Emportez, & le Peuple. Le jour d'après, ils changérent de méthode, & les Députez, prenant l'air de la Cour, montrérent en esset que ce charme avoit autant de pouvoir sur eux que sur les autres hom-

## à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 33

mes. Cependant, les Parifiens, par 1649. l'ordre des Généraux & du l'arlement, ne laissoient pas de continuer à vendre publiquement les meubles du Cardinal Mazarin, qui, depuis l'Arret donné contre lui, avoient été à l'encan, vendus aux passans, à tel prix qu'on vouloit en donner; & sa Bibliotheque, ramassée avec tant de foin, su dispersée à tous ceux qui la voul-ment piller.

Le fixieme, le Cardinal vint faire un petit voiage à Saint - Germain, pour instruire la Reine de tout ce qui se passoit. Le soir, après qu'il l'eut quitée, comme ceux qui l'environnoient étoient curicux d'apprendre des nouvelles, la Reine nous dit à Mr. le Premier, & à moi, Quil n'y avoit encore rien d'avancé, ni aucune solide espérance d'obtenir ce qu'on desiroit; qui étoit que le Parlement s'humiliât: puis nous dit qu'à la fin pourtant, elle croioit que tout iroit bien. Les Députez avoient dit avoir reçu de nouveaux ordres de leur Compagnie, de demander l'éloignement du Ministre; & il falut que le Duc d'Orkans se trouvât souvent à la Con-B 5

## Memoires pour servir

1649. Conférence, pour deffendre celui qu'ils vouloient attaquer. Mais enfin, la Dispute se termina à une Comédie qui su habilement joüée; car ceux, qui demandoient l'absence du Ministre, sçavoient bien qu'ils ne l'obtiendroient pas, & comme je l'ai déjà dit, ils ne la desiroient peut être pas beaucoup.

Pendant cette Conférence, il arriva une Nouvelle qui fit changer les Réfolutions de plusieurs, qui augmenta les forces du Roi, & diminua un peu l'orgueil & la fierté des Pari-Le Vicomte de Turenne, qui commandoit l'Armée du Roi en Allemagne, & qui s'étoit peu auparavant déclare du Parti des Parlementaires, à cause que le Duc de Bouillon son Frere en étoit, & aiant voulu amener ses Troupes au secours du Parti Parisien, avoit été abandonné de toute l'Armée, qui voulant être fidelle au Roi, alla se rejoindre à Erlac. Alleman au service de la France. Il ne resta à ce Général que deux ou trois. Régimens, en qui il n'ôsa fe confier; &, fe voiant fans puiffance, plein de confusion & de repentir,

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. pentir, il se retira seul à Heilbrun. 1649:

Cette même nuit que le Ministre coucha à Saint - Germain , Mr. le Prince lui envoia une Lettre qu'il avoit reçue du Vicomte de Turenne qui, matheureux & humilié , demandoit pardon de sa faute. Il le supplioit par cette Lettre, de lui continuer sa Protection, & d'obtenir du Ministre sa grace & l'absolution de fon peché.

Cette Nouvelle abatit pour quelques jours les forces des Parlementaires & des Généraux; car, ils avoient une grande espérance en cette Armée. Ce secours leur aiant manqué, le Cardinal crut qu'il auroit alors de l'avantage sur ses Adversaires, & que le rétablissement de son Autorité, se f roit aisement. Il commença done à reprendre de l'audace; mais, ses Ennemis, malgré leur mauvaise avanture, ne diminuérent gueres de celle qu'ils avoient accoutumé d'avoir.

Le Coadjuteur, voulant cacher aux Parifiens cette facheuse Nouvelle d'Allemagne autant qu'il lui feroit possible, parut au Parlement ce même jour; &, par une Harangue elo-

B 6 quent 1649 quente, leur offrit les Troupes de ce-Général, qui n'en avoit plus, ce qui servit de pàture à la Populace mal informée de la vérité.

Le Ministre rempli d'espérance & de joie retourne à Ruel : il y trouve ses Ennemis bien disposez, mais pas si soubmis qu'il l'avoit cru. Deux ou trois jours le passécent en petites chicaneries: il y avoit des heures où les apparences de Paix se changeoient en des apparences de Guerre; mais malgré ces fréquentes variations, il étoit facile de juger, que ce qui éroit sou-haitté des deux côtez ne manqueroit pas d'arriver. Maulevrier, Gentilhomme de grand mérite, & qui avoit beaucoud d'esprit, disoit sur cette Affaire, que la Conférence ressembloit aux grandes maladies, qui empirent d'ordinaire sur le soir, les matins donnent des marques d'un grand amandement, & dont les jours de crise sont toujours bons.

Les Généraux, qui vouloient foutenir leurs intérêts par quelque invention, s'avilérent de faire donner un Arrêt de surséance à la Négociation, attendu que la Reine avoit manqué à

don-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 37 donner les cent muids de bled qu'elle 1649-

avoit promis, chaque jour que dureroit la Conférence. La Reine, aiant cru qu'elle ne dureroit que trois jours, ne s'étoit engagée qu'à trois cens muids; & le Mmistre leur avoit fait cette juste chicanerie, de peur que ce qui se faisoit à Ruel ne servit seulement à leur redonner des forces pour combattre tout de nouveau contre le Roi. Selon cette prudente raison, il avoit jugé à propos de faire cesser les libéralitez Roiales; &, comme les trois jours étoient passez, que la Conférence continuoit, & que le bled ne venoit plus, il se fit à Paris une grande crierie. Les Députez, alarmez de cet Arrêt, envoiérent se plaindre à la Reine, de ce qu'on avoit manqué à leur donner les cent muids de bled. qu'ils prétendoient leur avoir été promis, pendant le tems de leur Négociation, & dirent aux Princes qu'ils n'avoient plus de pouvoir de traitter, & qu'on leur permît de s'en aller. Monsieur le Prince leur répondit fiérement, Hé bien, Messieurs, puis que vous n'avez plus de pouvoir, allez-vous-en: je pense que vous serez bien1649. tôt forcés de revenir. Comme les Députez eurent pris leur congé, & qu'ils furent sortis du lieu où étoient les Princes, Monsieur dit à M. le Prince, Mon Cousin, si ces gens-ci gagnent le Printems, ils se joindront à l'Archiduc, & feront un Parti si dangereux à l'Etat, qu'alors ce sera à notre tour à nous humilier. Présentement, que nous les tenons, profitons de l'occasion, & faisons la Paix: c'est ce que les gens de bien doivent souhaiter. Les Députez, de leur côté, qui n'avoient pas envie de s'en aller, montrerent que si on vouloit se radoucir pour eux, ils ne seroient pas difficiles à retenir; si bien qu'il fut concluque les Députez envoieroient à Paris allûrer leur Parti que le bled leur seroit livré, & par même moien prier leur Compagnie de trouver bon qu'ils continuassent leur utile travail. tes ces Conférences eurent un si fa-

Le 11 vorable succès, que l'onzieme au ma-Mars. tin, le Maréchal de Villeroi, qui avoit reçu des Lettres de Ruel, vintassirer la Reine que tout alloit bien; & à midi arriva un Courrier du Ministre, qui lui aprit que la Paix étoit as-

fûree.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 39 suée, & que tous les articles étoient 1649: accordez de part & d'autre, & quelle

étoit prête à figner.

Les Généraux de Paris furent conviés d'entrer dans ce Traitté. On leut donna quatre jours pour prendre ce parti, au Duc de Longueville huict, à cause de son éloignement, avec espérance qu'on lui pourra accorder des Articles secrets dignes de le contenter; & on fit éspérer aux autres quelques douceurs. Ce grand enchantement défait, le soit de ce même jour, la Paix fut signée, & la Reine une heure 'après en reçut la Nouvelle avec beaucoup de joie. On peur dire qu'elle étoit presque la seule qui goutoit ce bien selon toute la grandeur. L'amertume, que beaucoup de Particulier sentoient daus leur ame, de voir que toute cette Guerre ne leur ôtoit point ce qu'ils croioient être leur véritable mal, étoit si grande, que la douceur de la Paix & du Repos ne leur pouvoit plaite entiérement. Leur imagination étoit frapée d'une si grande haine contre la conduite du Ministre, elle leur étoit si odieuse, & leur sembloit fi méptifable, que les plus grands biens 1649. biens avec lui, ne leur pouvoient être agréables. Cette aversion étoit un cristal qui changeoit les objets, par où ils voioient groffir tous leurs maux, & diminuer tous leurs biens, & son avarice leur dounon lieu de croire, qu'étant rétabli dans sa prémiere Puissance, elle seroit plus insuporrable que jamais. Beaucoup de personnes devoient souhaitter néantmoins, ainsi que je l'ai déjà dit, qu'il demeurât. Les personnes, qui étoient en poste de se faire craindre, devoient s'accommoder de lui, mieux que d'un plus ferme ; & il est vrai aussi qu'ils n'ont jamais voulu le chasser tout de bon. Les petites gens y rencontroient de même de grands avantages; car, s'ils pouvoient trouver le moien de se rendre nécessaires à ses intérêts & à son Service, il leur donnoit les Dignitez qu'on avoit accoutumé de réferver aux anciens Officiers, & à ceux qui dans la Guerre, ou dans la Robe, avoient consummé leurs vies au Service du Roi : & les Armées étoient commandées par des Lieutenant Généraux, qui, du tems de nos Peres, auroient été au Régiment des Gar«

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche.

Gardes, pour apprendre leur métier 1649. Il étoit encor propre aux Grands Seigneurs; car, il étoit prodigue d'honneurs. Ces sortes de biens ne lui faisoient pas de peine à donner, parce qu'il les estimoit moins que l'argent; & ses Ennemis, qui lui arrachoient toujours par force ce qu'ils en desiroient, ont eu sujet de se louer de sa foiblesse & de sa libéralité. toutes ees qualitez si accommodantes à l'Ambition, & au déréglement de l'Esprit humain, il étoit haï dans le Cabinet, & si les Courtisans ne souhaittoient pas toujours sa perte, du moins on peut dire que tous les François le méprisoient. Ce mépris étoit à la mode; & cette mode, qui tenoit de la folie plus que de la raison, les occupoit entiérement : elle les privoit de cette modération nécessaire aux hommes sages, qui doivent faire des Ancun ne voujugemens équitables. loit louer les bonnes qualitez qui étoient en lui. Sa lumiere, sa clemence, & sa grande capaciré, n'ont point trouve de langues dans ces tems-là qui aient ôlé parler en leur faveur; & ses Domestiques mêmes, qui le connoif1649. noissoient plus particulierement, attribuoient souvent à timidité ce qui parroissoit de bon en lui. Mais, malgré ses deffauts & le murmure qui attaque toujours la Faveur & la Puissance, ceux qui consideréront ce qu'il avoit de bon, lui donneront infailliblement des louanges : les abaissemens où la fortune l'a réduit, & les grandes élévations qui paroissent orner sa destinée, rempliront sa vie d'une éclatante gloire; & ces extraordinaires évén?mens, qui nous ont causé de l'étonnement, lui feront partager l'immortalité avec les hommes les plus illustres.

Il y eut encor quelque Difficultez pour figner la Paix , parce que les Députez, pour conserver leur crédit à Paris, firent mine de s'opposer à la part que le Cardinal comme Prémier Ministe y devoit avoir. Il fallut que le Duc d'Orleans montrât qu'il vouloit absolument qu'il signât avec eux les Articles accordez ; & , après cette contestation, ils y consentirent. Cette grimace faite, on vit alors les Dépu- . tez s'adoucir pour lui & entrer en compte fur le respect qu'ils devoient

a l'Histoire d' Anne d'Autriche 42 aux volontez du Roi, de la Reine, 1649. & des Princes. Ils revinrent tous à Saint Germain annoncer la fin de la Guerre, dont quelques personnes, outre cette haine générale dont je viens de parler, furent fort affligées. Madame la Princesse fut du nombre, qui, voiant ce grand ouvrage achevé sans la participation du Prince de Conti, & Madame de Longueville, ne pouvoit s'empêcher d'en témoigner du chagrin: & ceux qui avoient des Parens ou des Amis dans ce Parti, en · étoient au desespoir, parce qu'il leur étoit dur de voir le mauvais état où ils se trouvoient, & le mauvais succès de cette Guerre, dont on avoit, éspéré la perte du Ministre, & de grands avantages pour les Particuliers. Cette consternation devint si universelle, qu'il y en eut d'assez emportez, pour dire publiquement que cette Paix n'étoit pas avantageuse, & qu'il eut mieux valu faire la Guerre, & qu'il étoit du devoir du Roi de punir la Révolte de ses Sujets. Sans ôser dire la véritable cause de leur chagrin, tous alloient cherchans mille fausses raisons pour condamner la Paix, & couvrir leur

1649. leur douleur. Ils vouloient paroitte zélez pour l'Etar, & affectoient d'être de grands Politiques, lors qu'en effet ils n'étoient remplis que de passion, & de haine. Il ne faut pas oublier de remarquer ici la fermeté des intéressée de M. le Prince, qui, sans considérer ni sa Famille, ni ses Amis, alla toujours droitement aux intérêts du Roi; &, si le Duc d'Orleans eut agi avec cette même force, la Paix se seroit faitte avec beaucoup plus de ploite.

Cette Paix, si peu approuvée, devoit être heureuse, parce qu'en effet la Raison l'avoit faitte. La Reine même à la fin l'avoit souhaittée; se-Ion ses sentimens, elle avoit voulu dompter le Parlement, & l'obliger à rendre au Roi la soumission ou le respect qu'il lui devoit ; mais sa charité, en qualité de Chrétienne, lui faisoit, préférer le remede des maux particuliers que les pauvres souffroient, non seulement au plaisir d'une vengeance, mais aussi à sa satisfaction particuliere : & comme les principaux de cette compagnie avoient, en ces dernieres occurences, montré de vouloir faire

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. leur devoir, elle étoit assez contente, 1649. n'aiant jamais eu que des intentions ? favorables pour tous, elle souhaittoit autant que cela auroit été possible, que le Roi sût obei, & que tous ses Sujets fussent contents & heureux. Mais, sa joie ne dura guere, parce que la bonne foi ne confirma pas cet' Accomodement. Les Peuples, après avoir été rassassé de bled & de vivres, ne songerent plus à leur nécessité passée, qui même n'avoit pas été fort grande!; & l'emportement des Parifiens, qui se reveilla, par les soins que les Généraux prirent de les anis mer, troubla tout de nouveau le Repos de la Reine, & causa de nouvelles Persécutions à celui qui commençoit d'espérer quelque tranquilité dans

Aussitôt que les Députez eurent salué la Reine, ils retournérent à Paris, escottez par le Maréchal de Gramont; ils furent mal reçus, & fort mal traittés. La Paix avec le Mazarin n'étoit point un charme pour les Parisiens, parce qu'elle déplaisoit à ceux qui les gouvérnoient. Plusieurs, gagnés par les Généraux, furent crier au Parlement,

l'Etat.

1649 ment, Qu'ils vouloient la Guerre, plutôt que de consentir que l'Ennemi des bons François demeurât en France. Comme Ruel n'avoit renfermé qu'un petit nombre de sages, & que l'esprit de sagesse n'étoit point encore répandu par tout, la Paix, le bonheur des Peuples, n'étoit pas reçue à Paris agréablement. Les Provinces se révoltoient de toutes parts. Le Duc de la Trimouille, le Marquis d'Estissac, & beaucoup d'autres, assembloient des Troupes contre le Service du Roi. Madame de la Trimouille, qui étoit habille & ambitieuse, vouloit que son Mari fût Prince, comme issu par Femmes de Charlotte d'Aragon Héritiere du Roiaume de Naples. Elle crut que pour parvenir à ses desseins, il falloit faire quelque mal ou quelque peur au Ministre; &, comme ils sont grands Seigneurs, & qu'ils avoient beaucoup de crédit & de puissance dans leur Province, il leur fut aisé d'émouvoir des Troubles en leur Païs. Ces Nouvelles donnérent de mauvaises heures au Ministre, & Mr. le Prince en reçut aussi du chagrin. Il avoit répondu de la Famille de la Trimouille,

à l'Histoire d'Anne d'Antriche. 47 mouille, qui avoit l'honneur de lui 1649, appartenir; &, pour ne pas passer pour duppe en cette affaire, il montra dans le Conseil une Lettre du Prince de Tarente, Fils ainé du Duc, qui le supplioit d'assirére le Roi & la Rei ne de sa sidélité. Il voulur par la rejeter la honte qu'il en avoit reçue, sur celui qui lui avoit manqué de parole, &

par la réponse qu'il lui fit qui fut sçue à S. Germain, il montra qu'il n'approuvoit pas son procéddé.

Le Samedi treizieme on s'assembla Le 13 au Parlement, pour voir les Articles Mars de la Paix. Les Généraux firent grand bruit, & se plaignirent hautement des Députez, qui l'avoient signée sans attendre leur consentement. Les Factions furent si fortes en leur faveur, que le Prémier Président ne put jamais rendre compte à la Compagnie de sa Députation, & tous lui reprochérent qu'il avoit abandonné ceux de son Parti. Il leur dit qu'ils avoient traitté avec l'Ennemi, pendant qu'ils étoient à Ruel, & que cette procedure marquoit de la diference dans leurs Sentiments, puis que travaillant à la Paix de leur consente-

ment.

1649. ment, ils avoient travaillé à la Guerre sans leur aveu; & leur déclara que son dessein étoit de présérer le bien public à toutes les haines particulieres. Ce reproche étoit véritable; cat ils avoient envoié tout de nouveau à l'Archiduc, & à Madame de Chevreuse en Flandres, pour tacher de trouver les moiens de soutenir leur Parti sans le Parlement, dont ils se voioient abandonnez. Les Généraux, & ceux qui étoient de leur Faction, répondirent qu'ils ne l'avoient pas fait sans le consentement de quelques uns de leur Compagnie ; sur quoi le Prémeir Président rempli de courage & de zêle pour le repos de la France, leur dit hardiment, Nommez-les, & nous leur ferons leur Proces, comme à des Criminels de Leze-Majesté. Peuple cependant faisoit le bruit accontumé autour du Palais, & fachant que le Cardinal avoit signé la Paix, quelques uns de cette canaille, paiés pour mal faire, s'avisérent d'aller querir le Bourreau, pour bruler, à ce qu'ils disoient les Articles de cette Paix, qu'ils ne pouvoient souffrir, & menacérent à leur ordinaire le Prémier Pré-

fident

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. fident de le tuer. Mais lui, qui étoit 1649. accoutumé à ces douceurs, sans en faire grand cas, envoya dire aux Bour-

geois de prendre les armes, afin de fai-, re tenir le Traité fait par eux; & leur manda qu'ils avoient intérêt au Repos public, & qu'ils devoient alors montrer s'ils étoient gens de bien. Ils lui obéirent, & les Généraux fe trouverent fort incommodez de fa résistance. Cela sut cause que les Confeils redoublérent dans la ruelle de Madame de Longueville. Cette Princesse, aussi bien que les autres, étoit fort mal fatisfaite du mauvais

ctat de leurs affaires ; & n'oublioit rien pour le rendre meilleur.

Le Prémier Préfident n'étoit pas tout-a-fait le Maitre, à cause que les Princes avoient beaucoup de pouvoir sur le Pecuple, & de grandes Cabales dans le Parlement. Il envoia rendre compte à la Cour de tout ce qui se passoit, & demander avis sur ce qu'il avoit à saire, pour vaincre toutes les Difficultez qui se rencontroient à l'éxécution du Traité. La Reine lui envoia Saintot lui ordonner de faire enregitrer la Paix, Tome III.

5

2649. & lui promettre qu'après cela on ne refuseroit point d'accorder aux Généraux les Demandes qu'ils pourroient faire, quand ils n'auroient que des prétentions raisonnables. Les Généraux emploiérent toute la nuit du quatorze au quinze à folliciter leurs Amis, & à fortifier leurs Cabales, afin de pouvoir réuffir au dessein qu'ils avoient de s'accommoder avantageusement. Le lendemain, le Parlement s'assembla, pour la ratification de la Paix, & pour tâcher d'établir le repos de la France, malgré les Troubles qui l'agitoient; mais les Factions furent si fortes, & les Difficultez si grandes, que la Compagnie demeura assemblée jusques à fix heures du soir, dans une contestation continuelle. A dix heures, Saintot arriva à Saint-Germain comme la Reine soupoit, qui lui dit Que la Paix étoit reçue, à condition que les me nes Députez viendroient vers elle, pour traiter des intérêts des Princes, & de tous ceux du Parti, & faire très. humbles Remonstrances sur quelques Articles au Traité qu'ils demandoient être revoquez. Voici quels étoient les Arà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 51 ticles de cette Paix si contestée. Les 1649. curieux prendront la peine de les lire s'ils les veulent sçavoir; ils ontété écrits sur l'Imprimé qui en sut fait alore.

E Roi, voulant faire connoítre à sa Cour de Parlement & 30 aux Habitans de sa bonne Ville de 30 Paris, combien sa Majesté a agréa-30 ble les soumissions respectueu-30 seur part, ayec assistance de leurs 30 Fidélitez & obissione, aprés avoir 31 considéré leurs Propositions qui 32 ont été faites, a volontiers, par 33 par le Reine Régente sa Me-35 re accordé les Articles qui ensui-36 vent.

"" re accordé les Articles qui enfui"" vent.

"" I. Le Traité d'Accommodement
"" étant figné, tous actes d'hostilité
"" celleront, tous les passages tant par
"", eau que par terre seront libres, & le
"" commerce rétabli. Le Parlement se
"" rendra, selon l'ordre qui luy en sera
"", baillé par sa Majesté, à Saint Ger"", main en Laye, où sera tenu un
"", Lit de Justice par Sad. Majesté
", auquel la Déclaration contenant les

1649., Articles accordez par Sa Majesté ,, sera publice seulement, aprés quoi ,, le Parlement retournera à Paris

,, faire ses fonctions ordinaires.
,, II. Ne sera point fait d'Assem,, blée de Chambres pendant l'année
, mil six cens quarente neuf, pour
, quelque cause que ce soit, si ce
,, in est pour la Reception d'Officiers
,, & par Mercuriales: & , aux dites
,, Assemblées, ne sera traité que de la
,, dite Reception d'Officier, & de
,, Matiere Mercurialle.

3, Matiere Mercurialle.
4, III. Dans le narré de la Déclara5, tion qui sera publice, il sera enon5, cé que la volonté de Sa Majesté
6, est que ses Déclarations des mois
6, de Mai & Octobre mil six cens
6, quarante huit, verisées en Parle7, ment, seront éxecutées, excepté
7, en ce qui regarde les prets, ainsi
7, qu'il sera expliqué ci après.

, IV. Que tous les Arrêts, qui , IV. Que tous les Arrêts, qui , parlement de Paris, depuis le , fixieme de Fevrier dernier jusques , aprésent, demeureront nuls, com-, me non avenus, excepté ceux qui , ont été rendus, tant avec le Proà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 53

", cureur Genéral qu'avec les Parti- 1649. , culiers présens, tant en Matiere " Criminelle que Civille, Ajudica-

,, tion par Decret , & Reception , d'Officiers.

,, V. Les Lettres de Cachet de Sa "Majesté, qui ont été expédieés, " fur le mouvement arrivé en la Vil-

", le de Paris, comme aussi les De-", clarations qui ont été publices en ", fon Conseil , Arrêts dudit Con-

", seil , sur le même sujet , depuis le ", cinqueme de Janvier, demeure-

ront nuls comme non avenus.

, Que les gens de Guerre, qui ,, ont été levez , tant en la ditte . "Ville de Paris, que dehors, en ", vertu des pouvoirs donnez tant ,par le Parlement que la Ville de "Paris, feront aprés l'Accomode-" ment fait licentiez; & alors Sa "Majesté fera retirer ses Troupes " des environs de la Ville de Paris, " & les renvoyera au lieu des Gar-,, nisons , qu'il leur ordonnera , ain-" fi qu'il a été pratiqué les années " précédentes.

,, VII. Les Habitans de la Ville " de Paris poseront les armes bas , après

Mémoires pour servir 1649., aprés l'Accomodement fait & si-,, gne, fans qu'il puissent les repren-, dre que par l'ordre & commande. " ment exprès de Sa Majesté. ,, VIII. Que le Député de l'Archi-, duc, qui ast à aris, sera renvoyé " sans réponse le plûtôt qu'il se pourra ,, après la Signature du présent Article. ,, IX. Que tous les Papiers & meubles, qui ont été levez appartenans à Particuliers qui sont en nature leurs seront rendus. ,, X. La Bastille, ensemble l'Arfenal, avec tous les canons, boulets, grenades, poudres, & autres munitions de Guerre, seront remis és mains de Sa Majesté, " aprés l'Accomodement fair. , XI. Que le Roi pourra emprunter les deniers que sa Majesté jugera nécessaires pour les dépenses de l'Etat, en payant l'intérêt à raison du denier douze, durant la présente année & la suivante seulement. , XII. Que Monsieur le Prince ,, de Conty, & autres Princes, ,, Ducs, Pairs, & Officiers, de la , Couronne, Seigneurs Gentils-

hom-

a l'Histoire d' Anne d'Autriche. 55 , hommes. Villes, Communautez, 1649. , & autres Personnes de quelque , condition & qualité qu'elles soi-

,, ent, qui auront pris les armes du-,, rant les Mouvemens arrivez dans ,, la Ville de Paris, depuis le cin-

,, la Ville de Paris, depuis le cin-,, quieme Janvier dernier, jusques à-

, present, seront conservez dans , leurs biens, droits, offices, hon-

, neurs , privileges , prerogatives ,

" charges, & gouvernemens, & en ", tel & femblable état qu'ils étoient

, avant la prise des armes , sans

" qu'ils puissent être recherchez ny " inquiétez pour quelque cause &

,, occasion que ce soit, en déclarant

,, par les dessus dits nommez, sça-,, voir pour Mr. de Longueville ,, dans d'x jours, & pour les autres

,, dans quatre jours, à compter de

, celui que les passages tant pour les

y Vivres que le commerce seront ouverts, s'ils veulent bien être

" compris au présent Article.

, XIII. Et, à faute par eux , de faire leur Déclaration dans , ledit tems , icelui passé , le , Corps de la Ville de Paris , ni , aucuns Habitans d'icelle , de quel-

C 4 que

Memoires pour servir

1649., que condition qu'ils foient, ne " prendront plus aucune part à leur , intérêt, & ne les aideront ni affis-,, teront en chose quelconque, sous " quelque prétexte que ce foit.

"XÍV. Le Roi, pour témoi-" gner fon affection aux Habitans de ,, sa bonne Ville de Paris, à résolu ,, d'y retourner faire son séjour au , plûtôt que les Affaires de l'Etat

3. lui permetront.

, XV. Sera accordé Quittance , générale pour deniers pris & le-, vez ou reçus , tant du Public que , des Particuliers , meubles vendus , tant à Paris qu'ailleurs, comme , aussi pour les commissions dont , nées pour la levée des Gens de " Guerre ; même pour enlevement ,, d'armes , poudres , & autres mu-, nitions de Guerre & de bouche, cnlevez de l'Arfenal de Paris.

" XVI. Les Elections de Xaintes, , Coignac , & Saint Jean d'Angeli , , distraittes de la Cour des Aides de , Guyenne, feront reunies à la dite , Cour des Aides de Paris comme , elles étoient auparavant l'Edit & ». Déclaration de. . . .

XVII

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 57

, XVII. Au cas que le Parlement 1649. de Roiien accepte le présent Traitté dins dix jours, Sá Majesté pourvoira à la Supression du nouveau Semestre, ou renvoiera de

, tous lesdits Officiers dudit Semestre , ou de partie d'iceux au Corps du-

, dit Parlement.

" XVIII. Le Traitté, fait avec , le Pailement de Provence, sera , exécuté selon sa forme & teneur, " & Lettres de Sa Majesté expédiée pour la Revocation & Supression " du Semestre d'Aix & Chambre des , Requêtes, suivant les Articles entre les Députez de Sa Majesté & du Parlement du Païs de Provence le " douzieme jour de Fevrier dernier » , dont copie a été donnée aux Dépu-, tés de la Ville de Paris.

"XIX. Quand à la décharge des , Tailles proposée pour l'Election de " Paris , le Roi se fera informer de , l'Etat auquel se trouvera ladite Elec-" tion lors que les Troupes en seront " retirées & pourvoira au foulagement des contribuables de ladite , Election comme Sa Majesté jugera nécellaire.

XX. C 5

### 8 Memoires pour servir

, XX. Lors que Sa Majesté en voiera des Députez pour traitter la Paix avec l'Espagne, elle choisira, volontiers quelqu'un des Officiers, dudit Parlement, pour afssister auguit d'in Traitté avec le même pouvoir qui se donnera aux autres.

y qui se donnera aux autres.

"XXI. Au moien du présent

"Traitté les Prisonniers qui ont été

pris de part & d'autre seront mis

en liberté du jour de la signature

d'icelui. Fait & arrêté à Ruel, le

douzieme jour du mois de Mars

mil six cens quarante neus.

" Gaston. " Louis de Bourbon.

"Le Cardinal Mazarin. ", De Mêmes d'Avaux.

" Seguier, Chan- "De Lomenie.

"La Meilleraie, Maréchal de France. "Le Tellier.

### Messieurs du Parlement.

" Briffonnet.) " Molé, Prémier Président.

Menardeau. " De Mêmes.

" Le Coigneux. .. Viole.

, De Nemond. " Le Febvre. . Bitaut .. De La Noue

, De Longüeil

, Le Cocq Cour-Paluau. beville.

Messieurs de la Chambre des Comptes.

" Paris. " L'Escuyer. . Nicolai.

Messieurs de la Cour des Aides.

, Amelot.

, Quatrehomme. , Brageloyne.

Messieurs de l'Hotel de Ville.

, Tournier.

, Heliot. Barthelemi.

Cette Contestation soutenue avec tant [de malignité par les Chefs du Parti - 1649. Parti Pasisien, qui regardoient seulement à leur intérêt particulier, fit croire que ce n'étoit pas une fin à la Guerre, ni une véritable conclusion de la Paix. Les raisonnemens qui se firent alors par les Politiques concluoient, que le Ministre n'étoit pas encore tout à fait en sureté; ce qui fut à beaucoup de personnes qui desiroient le Desordre un renouvellement d'espérance qui leur plaisoit infiniment : mais, comme & bon sens faisoit clairement voir aux Gens de la Cour, que les Généraux ne vouloient faire du bruit que pour s'accommoder plus avantageusement, ils voioient à leur extrême regret que cet espoir étoit mal fondé.

Les Députez des Généraux, viennent à Saint-Germain, ils font leur Remontrance à la Reine, qui fut humble & courte; mais les Difficultez, qu'ils failoient fur les principaux Articles de la Paix déjà fignée, montroient aflez qu'elle étoit reculée. Les Généraux s'étoient rendus les Maitres de Paris, & ils fe trouvérent en état de pouvoir contraindre les plus fages à ne rien faire de tout ce que leur de-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 61 voir leur imposoit. Comme ils n'a 1649? voient pas de confiance à la Députation du Parlement, ils firent supplier la Reine, & le Ministre, qu'il leur sur permis d'envoier des Députez de eur part. Cela leur aiant été accordé, ils nommérent le Duc de Brissac, Barrière, & Greci, pour venir traitter de leurs Demandes & Prétentions. Ils arrivérent à Saint-Germain le dixhui-Le 18 tième, & par leurs Cahiers ils de-Mass. mandoient toute la France.

La Reine en fut outrée de douleur, & me fit l'honneur de me dire ce même jour , qu'elle ne pouvoit souffrir fans horreur, que des gens, qui avoient voulu détroner le Roi son Fils, ( voilà ses mêmes mots, ) demandassent des récompenses, quand ils méritoient des chatimens & des punitions de leurs crimes. Notre Ministre n'étoit pas non plus fort satisfait. Cet Hidre, qu'il combattoit incessament fans le pouvoir terasser ' tout - à - fait, l'incommodoit beaucoup; mais, comme ces Demandes étoient le prix de sa rançon , & le rachat de sa Puissance; il s'en consoloit, & ne doutoit pas que demeurant dans son poste, il B 7 n'eût

62 Mémoires pour servir

& de les punir.

Ceux, qui veritablement étoient à plaindre, étoient les gens de bien, qui composoient la Cour, qui étoient privez des récompenses qu'ils croioient mériter par leur fidélité. Ils voioient que toutes les graces tomboient sur la tête des Criminels de Leze-Majesté, sans que ceux qui avoient toujours été zélez pour le Service du Roi pussent rien espérer en suivant les bonnes voies, qu'ils n'avoient pas envie de quitter. La rage remplissoit leur cœur d'autant plus amérement, qu'il falloit en apparence montrer quelque joie, & qu'il en falloit avoir en effect, cette Paix se faisant en un tems où elle étoit necessaire au bien de la France, qui ne pouvant foutenir en même tems une Guerre civile & une Guerre étrangere, sans une pronpte Paix alloit être entiérement ruinée par la Révolte générale des Peuples, & le peu de pouvoir qu'auroient les Parlements de les contenir, quand les bien-intentionnez y seroient même les plus forts, l'Armée des Ennemis étant déjà sur la frontiere toute

## à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 62 toute prête à prositer de nos Desordres. 1649.

Les Généraux aiant un peu de honte d'avoir fait tant de bruit contre le Mazarin, & de se relacher tout d'un coup, ou plutôt pour en tirer plus de bien en témoignant de lui vouloir faire plus de mal, s'avisérent d'envoier une houvelle Députation contre lui; & pour cela ils allérent au Parlement faire une Déclaration autensique Qu'ils n'avoient prétendu des Places & des Graces, que pour leur seureté, pendant que leur Ennémi demeureroit en France; mais, que s'il plai foit au Roi & à la Reine de le chasser du Roiaume, pour montrer qu'ils n'affectionnoient rien que le bien public qui les faisoit agir, ils promettoient de ne rien demander, & de se contenter de l'honneur qu'ils auroient d'avoir rendu ce service signalé à l'Etat. C'est pourquoi ils demandérent un Acte public de leur Déclaration, qui demeurât au Greffe du Parlement. pour marque éternelle de leur defintéreffement.

Le Comte de Maure, Frere du Duc de Mortemar de l'illustre Maison de la Rochechouart, sut choisi pour

## Mémoires pour servir

1649 cette celebre Commission, & il arriva à la Cour le vingtieme de Mars, où il dit hautement que son dessein étoit de travailler à chasser le Ministre. Il étoit son grand Ennemi, & prétendoit en avoir été maltraitté. La Comtesse de Maure, Niece du Maréchal de Marillac, étoit une Dame dont la beauté avoit fait autrefois beaucoup de bruft. Elle avoit une vertu éclatante & sans tache, de la générosité, avec une éloquence extraordinaire, une ame élevée, des sentimens nobles, beaucoup de lumiere & de pénétration. Elle croioit en son particulier avoir quelque sujet de se plaindre de la Reine; mais, la vivacité de son esprit qui la rendoit trop sensible au bien & au mal, l'emportoit quelquefois au delà de la raison & de la prudence. Selon la vérité la Reine ne l'avoit pas desobligée, & si elle n'étoit pas entrée dans les sentimens de vengeance, que la Comtesse de Maure avoit souhaittez d'elle, au sujet de la mort du Maréchal de Marillac, dont elle prétendoit faire revoir le Procès comme aiant été condamné injustement, c'étoit à cause des gran-

ر و

des Difficultez qui s'y rencontroient, 1649; qui faisoient que malgré les plaintes & les mouvemens impérueux de cette Dame, elle ne laissoit pas d'avouer qu'il étoit difficile de la satisfaire, & de reconnoitre que ce que le Comte de Maure vouloit faire contre le Ministre ne réussiroit pas. Aussi, elle desappronva son engagement, jugeant bien; comme il arriva, qu'au lieu de se vanger du Ministre, cette Députation ne serviroit qu'à raffermir d'avantage son Autorité. Mais lui, qui avoit l'ame intrépide sur la haine comme sur l'amitié, se résolut malgré la déférence qu'il avoit accoutumé d'avoir pour sa Femme, de pousser le Cardinal aux dernieres extrémitez. Il en eut peu de satisfaction; car il fut reçu à la Cour comme un homme qui venoit jouer la Farce de la Comédie sérieuse qui venoit de finir : & toute la plaisanterie tomba sur lui. L'intention de ceux qui avoient desiré son voyage, n'étant pas de se con-tenter de cette gloire dont il devoit pour eux faire parade, mais de traitter en particulier. La constance & la fermeté avec laquelle il parloit tout de hon

bon, ne fut pas soutenue par ceux qui l'avoient envoié, qui, voulant cacher le dégout qui se pouvoit rencontrer en cette hardiesse, prirent plaisir à la condamner, & se moquer gaiement de l'Ambassadeur qui ne s'étoit pas apperçu qu'il seroit abandonné, & ne laisserent pas de profiter de sa bonne foi. Le soir de ce jour, revenant d'une promenade que j'étois allé faire à Maisons, la Reine en riant me demanda ce que je disois du Voiage de mon bon Ami le Comte de Maure; cat elle sçavoit bien que lui & sa Femme étoient de mes Amis. Je ne voulus entrer en rien contre une personne que j'estimois assez pour ne m'en pas moquer. Il avoit de l'honneur & de la probité; mais, il étoit entêté de ses opinions, & avoit le malheur de n'avoir pas autant d'approbation dans le monde qu'il avoit effectivement de vertu. Je répondis donc allez froidement à la Reine, & lui dis seulement que le Comte de Maure étoit à plaindre d'être persuadé que son honneur l'obligeoit à venir demander une chose qu'il pouvoit bien juger qu'il n'obtiendroit pas. En effect.

## al Histoire d'Anne d'Autriche. 67 pest, il éxécuta avec tant d'exactitude 1649

la Commission qu'on lui avoit donnée, & dont il s'étoit bien voulu charger, que malgré les railleries qui se firent contre lui dans le Cabinet, il fit dans le Conseil sa Déclaration en forme contre le Ministre, promettant, de la part des Généraux, un généreux dédain des Dignitez, Richesses, & Gouvernemens, à condition que par eux la France fût delivrée de celui qu'ils nommoient l'Ennemi de l'Etat: Le Chancellier, rejettant bien loin cette Proposition, lui dit que cela étoit une affaire finie, que de leur côté comme de celui du Roi la Paix etoit faite; & que toutes haines & animofitez étoient terminées & abolies. Cette celebre Harangue ne fut donc ni approuvée ni utile, & ne fit autre chose que d'arrêter la Paix, pendant quinze jours: & tout l'avantage qu'en tira celui qui la fit, fut le plaisir de se venger de son Ennemi, qui est beaucoup pour un homme qui préfére la liberté de dire ses sentimens à sa Fortune. Il crut peut-être faire voir au Ministre qu'il étoit un homme à craindre; & il est vrai que cette Protesta#649 tion, qui avoit quelque chose en soi qui lui parut beau, sit beaucoup parler de lui. Mais, on étoit accoutumé à faire des Chansons contre lui sur tout ce qu'il faisoit. En voici quelques Couplets, qu'on chanta à la Cour & à la Ville.

Buffle à manches de velours noir Portoit le grand Comte de More. Sur ce Guerrier faisois beau voir Buffle à manches de velours noir. Si tu ne veux qu'il te devore. Buffle à manches de velours noir Portoit le grand Comte de More.

C'est un Tigre assamé de Sang; Que ce brave Comte de More. Quand il combat au prémier rang, C'est un Tigre assamé de Sang. Il ne s'y trouve pas souvent, C'est pourquoi condé vit encère. C'est un Tigre assamé de Sang, Que ce brave Comte de More.

De More consent à la Paix, Et la va figner tout à l'heure; Si Mazarin part pour jamais,

69

De More consent a la Paix. Qu'on supprime le Triolets, Et que le Buffle lui demeure. De More consent à la Paix, Et la va signer tout à l'heure.

1649

Malgré cet entousiasme de générosité & de beaux sentimens, je n'aurois pas voulu jurer qu'il cût refusé quelques Dignitez, si on les lui avoit offertes; & je ne sçai si la considération & la faveur du Duc de Mortemar Chevalier de l'Ordre ne lui donnoit point de jalousie: car, entre les Demandes particulieres de tous ceux du Parti la fiene éroit pour avoir le Cordon bleu. quand on feroit des Chevaliers.

Les Conférences, qui se faisoient 2 St. Germain fur leurs Prétentions furent interrompues par l'entrée de l'Archiduc en France. Les Ennemis du Cardinal l'avoient fait venir pour empêcher l'Accommodement que le Prémier Président, & les gens de bien de sa Compagnie avoient voulu faire; & cela ne servit qu'à les presser d'y travailler, & réveiller la fidelité naturellement attachée à leur Corps & dont il a donné dans tous les tems des

mar-

70

1649. marques: de sorte qu'à l'exception de quelques emportez qui étoient en petit nombre, le murmure fut grand contre le Prince de Conti, Madame de Longueville, & le Coadjuteur, qui fembloient vouloir continuer & entretenir la Guerre avec le secours des Espagnols. Ils avoient fait conseiller à l'Archidue de faire sommer Guise de fe rendre; & il avoit bien voulu voir s'ils y avoient quelque intelligence; mais, aiant trouvé que Bridieu, qui y commandoit, ne paroissoit pas avoir envie de l'y laisser entrer, il se retira sans entreprendre de l'attaquer. Aussi on crut alors, que ce n'étoit qu'une feinte qu'ils l'avoient obligé de faire, pour s'en servir dans les desfeins differens qu'ils avoient si ce n'est qu'en effet il eut lui même quelques vues qu'on ne sçavoit pas.

Les Généraux, voiant que l'approche de l'Armée des Espagnols, étoit plus capable, en l'état des choses, de leur faire perdre le peu de crédit qui leur restoit, que de l'augmenter, pour tirer du Ministre ce qu'ils pourroient, sirent donner un Arrêt par lequel on ordonna que la vente de ses

meu-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 71 meubles seroit continuce. Cela lui 1649. fit beaucoup de peine; car il aimoit ce qui étoit à lui, & particulierement ce qu'il avoit fait venir des Païs

Etrangers avec tant de soin. Sa Maison étoit magnifiquement meublée, il y avoit de belles Tapisseries, des Statues, des Tableaux. Cette perte fut cause que ses Ennemis gaignérent beaucoup avec lui, qu'il leur accorda

la Paix avec la plus grande partie de toutes leurs Demandes, & que les

Conférences redoublérent matin & foir chez le Chancelier à St. Ger-

main.

Le Parlement, profitant de la résistance des Généraux, insista fortement à demander la Révocation des trois principaux points qui pouvoient en quelque façon rendre l'Accommodement, que le Roi avoit fait avec ses Sujets, tant soit peu honorable. On se portoit néanmoins à les révoquer, dont la Reine étoit au desespoir; car elle vouloit rétablir l'Autorité Roialle: mais, il falloit encor qu'elle confentît à sa diminution, & qu'elle agreat les Demandes des Généraux, qui ne lui plaisoient pas. Voici qu'ellos

## 72 Memoires pour servir

1649. les étoient celles qui parurent au Public: les principales Propofitions, & celles qui fe deliroient le plus, fe fai-foient par des voies particulieres; & tous, en faisant semblant de vouloir chasser le Ministre, traitoient avec lui, & lui promettoient Amitié & Attachement, pourvû que leur Ambition se trouvât satisfaite.

DEMANDES PARTICULIERES DE MESSIEURS LES GENERAUX, ET AUTRES
INTERESSEZ.

MOnfieur le Prince de Conti demande pour lui Place dans le Confeil d'enhaut, & une place forte dans son Gouvernement de Champagne. Plus demande mondit Sieur le Prince, pour Mr. le Prince de Marsillac, que l'on donne le Tabouret à sa Femme qu'on lui paie tous les Appointements du Gouvernement de Poitou, qui consistent en quatre cent

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 73 cent mil cinq cens livres, & qu'on 1649. lui conserve l'augmentation de dix huit mille livres levées pour les Fuseliers, dont le payement lui sera continué soit qu'ils subsistent ou Plus demande, pour Mr. de Saint Ibal, qu'on lui paye les arrerages de la Pension de cinq mil livres, & qu'à l'avenir elle lui soit assignée sur une Abbaïe, ou sur un fond assûré. Plus demande, que les Maisons & Edifices tant publics. que particuliers, appartenances & dependances de l'Abaye de St. De-,, nis, & situez en la Ville de Saint Denis, soient remis & rétablis en l'état qu'ils étoient avant le sixieme sanvier dernier. "Monsieur le Duc d'Elbeuf,

"Monsieur le Duc d'Elbeuf, "qu'on lui paie les Sommes qui re-"gardent l'entretennement de Mad. "fa Femme, le Gouvernement de "Montreuil pour le Prince de Har-"court son Fils, vacant par la "mort du Comte de Lannoy son "beau Pere, qui avoit acheté ledit "Gouvernement. Plus demande "pour le Comte de Rieux son Fils "le payement de la Somme de cent

Tome III.

1649. " mille livres à lui accordé en faveur " de Mariage par aquit patant du , dernier Juillet mil fix cent quaran-, te cinq, vérissié en la Chambre des Comptes le vingtieme Fevrier mil fix cent quarante fix; & outre ce, Emploi dans la Guerre, tant pour ledit Sieur Comte de Rieux, ,, que pour le Sieur Comte de Lil-, lebonne fon autre Fils. " Monsieur de Beaufort demande , qu'on rende à Mons. son Pere le , Gouvernement de Bretagne, qui lui fut donné en mariage, & , qu'on lui a ôté sans récompense, " ou qu'on lui donne la Charge de Grand Maitre des Mers, avec le " Gouvernement de la Rochelle qu'i

lui ont été promis par la Reine, " en échange du susdit Gouverne-" ment, suivant le Traité fait par Mr. le Comte Brienne foudé de pouvoir spécial du neuf Aout mil fix cent quarante trois, le dédom-

magement des Maisons & Cha-,, teaux rasez en Bretagne que Sa " Majesté a promis, & que la Pro-

" vince de Bretagne lui doit sui-" vant la Déclaration des Etats.

A l'Histoire d'Anne d'Autriche 75 " Le retablissement des Pensions de 1649; " mon dit Sieur son Pere & des " Biens dont la joüissance lui a été " ôtée par Arrêt du Conseil. Le " payement de ce qui lui est légi-

payement de ce qui lui est légimement & par spécial dû par le Roi, Roi, le retour de Beaupuy & son rétablissement dans ses Charges & Pensions. La grace & le pardon de ceux qui ont facilité la sortie de mondit Sieur de Beaufort du

", Bòis de Vincennes , & entre autre ", du Sieur de Vaugriman.

"Mr deBouillon demande son ré-" tablissement dans Sedan , si mieux " n'aime la Reine faire faire présen. " tement l'estimation à un prix cer ; ,, tain : le Rang promis & dû à fa " Maison: Que les Terres qu'on donnera en échange de Sedan, feront presentement specisfiées, & pris terme pour l'en mettre en possession ensemble pour faire sai-, re les vérification au Parlement , " & en la Chambre des Comptes; , ce que faute d'executer dans ledit , terme rentrera e le dit Sieur de " Bouillon dans Sedan & dans tous " les Droits qui en dépendent. Que D 2

Memoires pour servir

1649. " pour les Sommes d'argent dûes au dit Sieur de Bouillon on les lui payera argent comptant, ou en Fonds certains, ou en Terres engagées: Qu'on ne foustraira au-, cuns Fiefs de la Mouvance des Terres qui luy seront données en " échange, & qu'on retirera des mains de Mr. de Chaunes le Gou-, vernement d'Auvergne, moyennant récompense, lequel sera don-, né au dit Sieur de Bouillon en dé-, duction de ce qui lui peut être dû. " Monsieur le Maréchal de Tu-, renne demande le Gouvernement , de la haute & basse Alsace avec " celui de Philisbourg, ainsi qu'on lui a promis. Qu'il lui soit donné en propre le Sauk Forkie de Haguenau, & les autres Domaines que le Roi possede dans la ditte Alsace. Le payement des assignations à lui données pour ses Appointemens & Pensions qui lui seront dus. Que si on conserve les " Armées en Allemagne, ce sera " fous fon Commandement, & que le Traitté de Brissac sera éxecutê envers les Troupes demeurées avec " Mra " lui.

" Monsieur le Maréchal de la 1649. , Mothe demande la récompense du "Gouvernement de Suerre, ou un autre de pareille valeur; cent mille livres de la rançon du Marquis de Poüare. Quatre années du revenu du Duché de Cardonne montant à près de cinq cens mille livres. Cent mille livres qui lui ont été données par le seu Roi à prendre sur les deniers revenans bons de Catalogne pendant l'année mil six cent quarante trois. Que tous ses Etats, Pensions, & Apointements lui seront payez. Que son Régiment de Cavallerie, comme une Charge de Guerre lui soit , rendu. Que les Sieurs de Saint "Germain, Montauban . . . soient conservez dans les Ré-,, gimens de Cavallerie qu'ils ont en , ces Troupes nouvelles, sans nouvelles Commissions: Et que l'on conserve les Pensions au dit Sr. de

" Monsieur le Duc de Retz de-" mande son rétablissement dans sa " Charge de General des Galleres, ou qu'on lui paie ce qui lui est

" St. Germain.

ou qu'on lui paie ce qui lui est

D3 du

78 Mémoires pour servir 1649.,, dû de reste du Traitté qu'il a fait

" de sa ditte Charge.

" Monsieur de la Trimoille de-" mande le Comté de Roussilion, " ou du moins les Villes, Places, , & Chateaux , Terres , & Seigneu-,, ries de Ville-franche , Ville neuve , " Perusse, Flayac, le Muac, Laro-" quebolac Marcillac , Cassentieu , , Coutrava , Saint Antoine , Ver-,, fueil Comperie, Comboulas, Vas-", feu , Sauveterre , Saint Genest , "Deribedon, & autres Terres & " Seigneuries du Comté de Rouer-" gue lui seront rendues à cause du " Contrat de Mariage de Frederic " d'Arragon & Anne de Savoie fes " trifayeuls en datte du onzieme Fe-" vrier mil quatre cents quatre vingt " un , vériffié le dixneuviéme Janvier ,, mil quatre cents quatre vingt deux. ,, Qu'on lui rende Amboise, Mont-" richard , & Bleré , dépendant de , la Succession d'Amboise, dont il , lest seul héritier. Qu'on lui rende , le Comté de Guyenne, ancien " Domaine de la Maison de la Tri-, mouille. Qu'on lui fasse expedier , Lettres pour distraire le Comté

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 79 3, de Laval du Présidial de Chateau-1649. 3, Gonthier, conformément aux

" Lettres d'Erection d'iceux vérifi-" ées en la Cour. Et qu'on lui ren-" de la Barronie de l'Isle-Bouchard

, qu'il a vendue à feu Mr. le Cardinal , de Richelieu, en rendant ce qu'il

" a reçû.

"Mr. le Marquis de Vitri demande, tant pour lui que pour quelques autres Officiers, l'Exécution de l'Article concernant le "rétabliffement des Charges de la "Guerre; Et des Lettres patentes de Duc & Pair, telles qu'on a "accordées à Mrs. de Liancourt, "Damville, de la Meilleraye, & "autres, par les mêmes raisons que "celles qui les leur ont fait accorder, avec le Tabouret & Pré-"rogatives pour Madame sa Fem-"me.

" Mr. le Marquis de la Boullaye " demande la furvivance de la Char-" ge de Mr. de Bouillon son Beau " Pere, où qu'il y soit presentement

" reçu sur sa démission.

, Monsieur de Luynes demande , le payement de quatre années de D 4 Memoires pour servir

1649... fa Charge de grand Fauconnier,
,, échues a la fin de l'année mil fix
,, cent quarante huit, montant à
,, vingt deux mille écus. Le dédőm,, magement de la perte de se meu,, bles, & brulement de sa basse,
, cour de Lesigny, montant à près
,, de vingt mille écus, & le retour
,, de Made, de Chevreuse.

"Monfieur le Marquis de Noir-"montier demande des Let tres de

"Duc. Plus de quarante deux mille "livres qu'il a payé de rançon lors "qu'il fut prisonnier en Allemagne.

" Mr. le Comte de Matha de-" mande le payement de sa Pension de douze cents "cus, de laquelle

,, de douze cents écus , de laquelle ,, il n'a rien reçu depuis fix ans. 4. Qu'on révoque la Lettre envoyée à Mr. de Fontrailles; & un Bre-

, vet de Maréchal de Camp pour Mr. de Crenan.

Mr. de Crenan.

Mr. de Cugnac demande, con
formément à l'Article de rétablif
fement pour les Charges de la

Guerre & Pensions, qu'on le réta
blisse en la possession de son Réi
ment, & jouisse de la Pension.

Mons, de Fruges demande auf
si

37, si d'être rétabli dans le Comman38, dement du Régiment de Cavalle39, rie de la Reine dans la joüissance
39, de ses Pensions, & conservé dans
39, les graces que Sa Majesté lui accor39, dr. le Marquis d'Alluye de39, mande qu'on retire par récompen39, ment du Comté de Foix, qu'il à
39, perdu par la mort du Comte de
39, Cramail son Grand-Pere, qu'il 
30, avoit achetté, & qu'on lui donne

", la survivance de celui du Marquis ", de Sourdis son Pere.

"Monfieur le Comte de Maure demande le Cordon bieu , lorsqu'il plaira à Sa Majesté de faire-, des Chevaliers. La Révision du "Procès du feu Maréchal de Maril-, lac , & s'il est déclaré innocent qu'on lui rende la Charge de "Lieutenant de Roi des Terres & "Evêché du Gouvernement de Verdun, ou qu'on lui rende les cinquante mil Ecus que ledit seu Maréchal avoit paiés pour ladite Charge.

Par toutes ces Demandes;

Mémoires pour servir

1649 on peut voir si la Guerre se faisoit pour le Bien public , pour le Service du Roi, & pour chasser le Mazarin. Il faut réprendre le fil de l'Histoire, & en laisser le Jugement à ceux qui liront quelque jour ces Mémoires.

L'Abbé de la Riviere, qui ayo t toujours un insatiable desir du Chapeau, ne pensoit qu'à l'obtenir du Pape. Il avoit le consentement de la Reine, & de Monsieur le Prince; mais, il n'avoit pas celui du Prince de Conti ; & ne se tenant point en sureté du côré de ce Prince, il cherchoit de lui plaire, afin de l'obliger à lui céder ce qu'il ne fou zaitoit point pour lui. Ce Prince répondit aux offres qu'il lui fit faire, que s'il vouloit porter son Maitre à lui faire accorder les Articles qu'il demandoit, que très volontiers il lui laisseroit la Nomination du Chapcau de Cardinal. Cela fit que le Duc d'Orleans, presse par l'Abbe de la Riviere, eut tant de passion pour la Paix; ce qui contribua beaucoup à la faire conclure desavantageuse-ment pour le Roi. On peut juger par là que les fentimens ni les inté-

rets

à PHistoire d'Anne d'Auriche 83 rêts du Ministre n'étoient pas tou-1649, jours la causes des ses apparantes soiblesses; & que ses sautes étoient souvent c'usées par celles des autres.

Le vintieme au matin , comme je Le 200 fortois de la Messe de la Reine, un Mars. de mes Amis me vint dire à l'oreille. que tout étoit rompu : puis le soir , au sortir de la Conférence, la même personne me dit que toutes les Coutestations étoient accommodées. Les Députez du Parlement de Normandie, qui etoient venus à Saint Germain , au nombre de quinze Confeillers & d'un Président obtindrent aussi en ce jour la Revocation du Semestre, que le feu Roi, ou plûtôt le Cardinal de Richelieu, leur avoit crée malgré eux. Tant de Prétentions à satisfaire embarrassoient infiniment le Ministre, & à mesure qu'il accordoit des graces, soit aux Compagnies, foit i quelque Particulier ,.. il renaissoit de nouveaux Prétendans . qui faisoient de nouvelles Demandes : & cette milere s'augmentoit toujours: au lieu de diminuer La faute qu'onavoit faite de déboucher Paris en étoit la cause. La charité de la Rei-

D 6

1649 ne l'avoit forcée à la commettre. Elle étoit estimable, & belle; mais il n'y avoit plus moien de menacer la Villede la famine : il falloit nécessairement servir le Roi en l'appauvrissant, & mettre la Paix dans son Roiaume par des voies fort contraires au bien de son Etat.

Les Généraux entrérent en de grandes deffiances les uns des autres; & à leurs infatiables desirs se joignit la jalousie. Ils avoient chacun dans Saint-Germain des Députez à basses notes, qui traittoient pour eux, & qui tirannisoient celui qui souhaittoit de les tiranniser à son tour. Le Duc de Beaufort n'étoit pas content de cequ'on lui faisoit offrir sous main. Il demandoit beaucoup parce qu'il sentoit encor dans son cœur l'enflure orgueilleuse que lui laissoient les restes de sa faveur passée. Il vouloit que le Ministre lui paiât ses fers & sa prison: il parloit fiérement; il disoit tout haut, qu'il ne vouloit point s'accom-moder avec le Mazarin, & portant fon ressentiment plus loin que les au-tres il rendit son Accommodement plus difficile. Cette fierte fut cause qu'enà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 85

qu'enfin la Paix se fit, & qu'il demeu- 1649. ra sans aucune consolation, que celle d'avoir traitté son Ennemi avec beaucoup de hauteur; ce qui faisoit voir en lui une certaine grandeur d'ame, qui en effet avoit quelque beauté. Ce Prince voulant se deffendre jusques à l'extremité, pour exciter une nouvelle tempête, fit donner un autre Arrêt contre le Ministre, par lequel il fut enjoint aux Députez d'infister à chasfer le Cardinal d'auprès de la Reine, mais il ne lui servit de rien : l'intérêt public l'emporta sur le particulier ; & quand les principaux du Parti furent contents, ceux qui restérent qui ne l'étoient pas demeurerent au nombre des Malheureux, & des Ennemis de la Reine. Ils étoient destinez à la faire fouffrir ce que le Ciel avoit ordonné d'elle, par des Arrèts plus irrévocables que ceux du Parlement.

Le Prémier Président, & le Président de M'mes, pour obéir à leur Compagnie, en présence des Princes dirent qu'ils avoient ordre de suplier la Reine de donner à ses Peuples le contentement de voir éloigner d'elle, & de ses Conseils, un Ministre qui

1649, avoit mérité leur haine. Le Duc d'Orleans leur répondit, Que la Reine ne vouloit point accorder leur Demande; que lui o son Cousin le Prince de Condé, qui avoient le plus d'intérêt à l'Etat & à la Couronne, ne lui con-Seilloient pas de chasser M. le Cardinal Mazarin ; Qu'il étoit capable ଙ habile à bien servir le Roi, & l'Etat; qu'ils en étoient contents; & qu'ils étoient résolus de le soutenir. Il parla fort hautement à tous les Députez. M. le Prince ne s'étendit pas tant; mais il dit quasi la même chose, & pour marque que les Députez n'étoient pas fâchés qu'on les refusar, ni la Reine offensée de leur Harangue, elle leur fit donner à diner, & leur témoigna sa bonne volonté, parlant du Prémier Préfident, comme d'un homme estimable. Ils desiroient tous la Paix; mais cette derniere instance fut faite seulement pour contenter les-Peuples, & les iendre plus susceptibles de se ranger à leur devoir , par l'impossibilité d'obtenir ce qu'ils demandoient : la Reine agréa donc ce que les Députez avoient fait, qu'elle jugea procéder seulement de l'intrigue. des Généranx.

à l'Histoire d'Anne d'Autricke.

Ce même jour les Députez bien 1649. nourris & bien contens, retournérent à Paris achever leur ouvrage; Ils ne virent point la Reine, parce qu'il auroit fallu qu'ils lui cussent fait la même Harangue qu'ils avoient faite aux Princes. Beaucoup de petsonnes les en blamérent, particuliérement les Députez des Généraux de Paris, qui tachoient toujours par toutes voies d'arêter la conclusion du Traité, afin d'avoir plus de tems de ménager leurs intérêts. Madame de Montbazon, qui étoit aimée du Duc de Beaufort, fit espérer qu'elle le feroit contenter à moins, si on lui donnoit à elle ce qu'elle desiroit. Elle obtint de l'Argent & des Abbayes: & le Duc de Beaufort, qui l'aimoit, trouva bon que cette Dame profitât de l'inclination qu'il avoit pour elle; mais il n'en fut pas plus docile.

Le Coadjuteur, l'ame qui faisoit remuer une partie de ce grand Corps, aiant fait plus de mal que les autres, en devoit tirer de plus grandes récompenses; mais alors il voulut être assez généreux pour ne demander que pour ses Amis. Il ayoit de hautes pensées, 1649. il desiroit seulement l'écat & le bruit; & son dessein étoit de se faire des liaifons considérables qui pullent augmenter sa réputation & sa gloire. Son principal dessein étoit de pouvoir gouverner l'Etat, ou ceux qui voudroient le détruire, & d'avoir part aux grands biens, ou aux grands maux qui pouvoient arriver. Il obtint donc pour le Marquis de Noirmontier, & pour Laigue, ses Amis, beaucoup de graces considérables, & des biensfaits solides. Le Marquis de Vitri eut un Brevet de Duć, qu'il ne méritoit pas d'avoir en cette occasion. Le Duc d'Elbeuf le Duc de Bouillon, & tous les autres, aiant chacun arraché quelque beau Lambeau des Libéralitez-Roiales, tous fe résolurent de souffrir que la Paix se fît; & ce fut au Roi, qui par grace la leur devoit donner, à la recevoir de ses Sujets; après l'avoir achettée cherement.

Les Députez du Parlement arrivérent à Paris, remplis de joie des honorables conditions qu'ils raportoient de Saint Germain; car, comme je l'ài remarqué, ils avoient obtenu de la Reine par leur habileté, & par les differentes.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 89 causes qui faisoient agir les principaux 1649. Acteurs, d'être déchargés des Articles qu'on leur avoit imposez au premier Traité. On se relâcha de l'obligation qu'ils avoient de venir à St. Germain, où étoit le Roi, tenir son Lit de Justice: On leur permit encore de s'asfembler quand bon leur fembleroit; & ils reçurent aussi quelques autres gratifications touchant les Finances toutes en faveur du Peuples. Ils firent assembler le Parlement, pour rendre compte de leur heureux voiage. Le Prince de Conti ne s'y trouva point: il parut malade, exprès pour donner ce reste de tems aux. Négociateurs, d'achever leur Accommodement à la Cour. Mais enfin, le Mercredi Saint, la Reine étant aux Tenebres dans la Chapelle du Chateau de St. Germain, il atriva un Courrier de Paris, que le Tellier amena, qui apporta la Paix entiérement reçue, par le Parlement, les Généraux, & le Peuple; tous montrans d'en être fort contens. Cette Paix donna quelque repos à la Reine, de la joie au Ministre, & de la douleur à ses Ennemis. Le mois de Mars

finit avec cette Guerre, qui avoit cou-

1649. té beaucoup de maux à la France, & qui n'avoir pas fait beaucoup de bien au Roi, ni fatisfait entiétement les défits de la Reine, qui auroit fouhaitté moins de fouffrance pour le Public, & un peu plus de mortification aux Particuliers, à ceux qu'elle accusoit d'être la cause de toutes ces brouilleries, & de tout ce que l'Etat avoit sousfert de ces Révostes.

Les dévotions de la Semaine Sainte se passérent dans la Chapelle de St. Germain, où la véritable piété de la Reine, & d'un petit nombre de bonnes ames, fut mêlée avec la Galanterie & l'Indévotion de toutes les autres personnes qui composent la Cour, & qui sont gloire pour l'ordinaire de n'estimet que la Vanité, l'Ambition, l'Intérêt, & la Volupté.

La Fête de Pâques étant passée, les Députéz du Parlement de Paris & de Normandie vinent remercier la Reine de la Paix qu'elle leur avoit donnée. Le Clergé y vint, toutes les autres Compagnies de la Ville, les Corps des Marchands & des Métiers, chacun selon leur ordre, tous avec des visages contens, & tous demandans avec ardeur deur

& l'Histoire d' Anne L'Autriche. 91

deur le retour du Roi, dans sa bonne 1649. Ville de Paris. La Reine n'avoit pas fujet de l'estimer si bonne, qu'elle eût un grand desir d'y retourner. Elle savoit que le Peuple parloit encor avec insolence; qu'il disoit publiquement qu'il ne falloit rien payer au Roi, s'il ne revenoit bientôt; & qu'il y avoit dela Canaille assez hardie, pour dire tout haut dans les rues, qu'ils ne voubient point de Mazarin. Ces esprits farouches étoient si a accoutumez, à la Rebellion & au Desordre!, qu'il étoit difficille, sans quelque chastiment exemplaire, qu'ils pussent reprendre la coutume de respecter la Puissance legitime.

La Reine, pour donner le tems aux Patisses d'éteindre ce reste de seu, qui alumoit encor quelquesois leurs esprits & laisser evaporer la chaleur & la sumée, qui en testoit se resolut de n'y pas retourner si-tôt: elle sit des parès qu'elle auroit vu tous ses Ennemis reconeiliés, d'aller passer quel-

que temps à Compiegne.

Le Marquis de Roquelaure sit l'intermede de toutes ces Harangues si ennuyeuses. Il sut disgracié, c'est-àdire 1649. dire éloigné de la Cour, parcequ'on avoit dit au Ministre, que pendant le Siege de Paris, il avoit écrit au Prince de Conti, que s'il n'eut point été attaché au Service du Roi, par sa Charge de Grand Maitre de la Garde-Robe, il auroit été combattre sous ses Enseignes; & le Cardinal, qui prétendoit l'avoir obligé en certaines occasions, sentit vivement le mépris qu'il avoit fait de lui en cette rencontre. Le toir, qui précéda le commandement qu'il eut de se retirer de la Cour, étant avec nous dans le Cabinet de la Reine, Cominges, Lieutenant des Gardes de la Reine, sur quelque bagatelle qui se disoit alors, le tira à part, pour lui dire quelque petit secret tous bas. Cinq ou six personnes qui étions ensemble entendimes qu'il lui répondit, N'est-ce que cela? Je vous avoue que j'ai crû que vous me veniés arrêter; car, je sens bien, ajouta-t-il, parlant tout haut, que je n'en suis pas bien loin: & comme il étoit hardi, grand par-· leur, & Gascon, s'approchant de nous, il nous conta si plaisamment le sujet de sa Disgrace, & des Plaintes que faisoit contre lui le Ministre, que bien

d Histoire d'Anne d'Autriche. 93 bien que la cause n'en fut pas plaisan- 1649.

te pour lui, nous ne laissames pas d'en rire. Nous conclumes tous enfin. que parmi tant de criminels à qui on faisoit des graces, il n'etoit pas juste qu'il recut lui seul le chatiment qu'il meritoit du peu de zèle qu'il avoit témoigné pour le Service du Roi. Malgré notre avis, il fut alors le seul en France qui fut puni pour avoir manqué au respect qu'on devoit au Roi, & au Ministre. Mais, cette punition fut de peu de durée; bientot après il revint à la Cour: il fut reçu au nombre de ceux qui parroissoient fidelles, & dont le cœur avoit été légérement gâté par la corruption de l'air qui étoit contagieux quast pour tous.

Les Finances étoient encore entre les mains du Marêchal de la Meilleraye, quoi que déjà on cût fait ce jugement de lui, qu'il étoit plus propre à faire des Conquêtes avec des Armées, qu'à faire venir de l'Argent avec sa plume. Le Cardinal de Richelieu son Parent, du tems de sa Puissance, lui avoit donné de beaux Emplois, & comme il avoit joint le couarge,

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 95 Fille du Duc de Brissac. Sa beauté 1649. consistoit dans la délicatesse des traits de son visage, dans un grand agrément, & une belle taille. Elle étoit sage; mais, elle avoit un trop grand desir qu'on le sçût. Elle répandoit sa vertu prétendue en mille petites facons extérieures : & ces façons, qui auroient été un grand déssaut en une autre, étoient en elle moins blamables; parce qu'elles se meloient avec son agrément naturel, qui de toutes manières la faisoient paroitre aimable. Elle avoit si peur qu'on ne crût qu'elle n'aimoit point son Mari, à cause de ses maux, qu'elle alloit disant à tout le monde qu'elle ne croioit pas qu'il y cut un homme exemt de ses incommoditez. Elle assuroit qu'elle le trouvoit beau, & à son gré; &, quand elle en étoit séparée, elle tâchoit de persuader par ses discours, qu'elle s'ennusoit de ne le point voir. Ce n'est pas une chose impossible à une honnère Femme, d'aimer un Mari gouteux & malade, qui avoit du mérite & de belles qualitez, & dont elle étoit aimée; mais, cette affectation étoit cause qu'elle ne trouvoir point

1649 de créance parmi ses Auditeurs : & comme la vertu solide doit être sincere, & toute naturelle, ses aftificieuses façons persuadoient d'ordinaire le contraire de ce qu'elle vouloit établir. Elle fut un peu fachée de ce qu'il falloit quitter les Finances, parce qu'elle craignoit d'être obligée de s'éloigner de la Cour; car, quoi que le Maréchal de la Meilleraie les perdit sans disgrace, sa Femme jugea que ses incommoditez le remenneroient souvent en Bretagne, & qu'elle seroit forcée de le suivre. Mais, comme elle étoit ambitieuse, elle se consola en ce qu'on proposoit de les lui ôter, en lui donnant de grands avantages. Le Duc d'Orleans, & le Cardinal, furent le visiter, & demeurérent d'acord ensemble des graces qu'il souhaittoit. Il demanda d'avoir place dans le Conseil du Roi, la survivance de ses Gouvernemens pour un Fils unique qu'il avoit de sa premiere Femme, & la survivance de la Charge de Grand Maitre d'Artillerie. Cette Affaire étant sécrétement en cet état, elle s'éxécuta quelque tems après; & nous verrons d'Hemery revenir occuper

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 97
fa première place, avec l'applaudisse. 1649.
ment ide ses Amis, & malgré la haine de ses Ennemis. Les derniers sirent ce qu'ils pûrent pour l'en empéchet; mais ensir, ses rivaux le virent emporter la Victoire sur eux. Il sut rétabli avec beaucoup de saissaction

rétabli avec beaucoup de saissaction de sa part; car il avoit sent sa Disgrace comme un homme qui étoit sort attaché à la terre, & qui avoit peu d'amour & de respect pour celui qui en est le Créateur, & le Souverain

Maitre.

Le Prince de Conti fut le prémier qui fortit de Paris, pour venir faluer la Reine. Il fut présenté par M. le Prince, & reçu en présence de ceux du Conseil. Après les complimens ordinaires, M. le Prince lui fit embrasser le Cardinal Mazarin, & réchaussaire le Cardinal Mazarin, autent qu'il lui fut possible. Le Prince de Conti ne l'alla point voir chez lui pour cette prémiere sois, afin de garder quelque mesure entre la Guerre & l'Acconmodement, & M. le Prince le sit trouver bon à la Reine.

Monsieur Oncle du Roi présenta le Duc d'Elbeuf; & le Prince de Conti, Tome III. E après 1649. après avoir satissait pour lui, sut celui qui présenta les autres à son tour, qui furent le Duç de Bouillon, le Prince de Marsillac, le Comte de Maure, & beaucoup d'autres. La Reine les reçut asser froidement. Le Ministre, tout au contraite, ne manqua pas de jouer son personnage ordinaire de tempérance, & de douceur; leur disant lui même, qu'il croioit avoir eu tort envers eux, & qu'ils éroient exeusables d'en avoir eu du ressentiment.

Ce même jour arriva à Paris Madame de Chevreuse, qui fut avertie de la Paix, par ses Amis. Comme elle avoit eu part aux fautes publiques, elle en voulut avoir au pardon général. Elle leur avoit fait donner la protection de l'Archiduc, qui avoit servi à soutenir les forces des Rebelles contre le Roi : il étoit juste qu'elle fût récompensée de ses peines, puis que celles de tous les autres l'étoient aussi. Cette Princesse, étant donc arrivée de Bruxelles à Paris, envoia aussitôt négocier avec le Ministre, qui à son ordinaire, ne la rebuta point : il voulut seulement par quelque délai la mortifier un peu. La Reine , par son aà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 99

vis, refusa le Duc de Chevreuse, 1649. qui vint à Saint - Germain , lui demander pour sa Femme la permission de demeurer à Paris. Elle lui dit qu'elle ne la pouvoit pas souffrir dans une Ville encore toute pleine de l'Esprit de Rebellion ; qu'elle avoit fait mille Caballes contre son Service ; & qu'elle ne pouvoit pas être contente d'elle , ni satisfaitte de ses soumissions, si elle ne lui faisoit voir un véritable repentir de sa derniere conduite. Ce Prince, qui fourd, & âgé de quatre vingts ans, avoit encor bonne mine, lui voulut répondre de la fidélité de cette Princesse : mais la Reine s'en moqua, & ne crut pas qu'il pût lui en estre un bon garand ; lui faisant entendre affez librement, qu'il n'auroit pas un grand pouvoir sur elle. J'etois présente à cette conversation. Il dit à la Reine, qu'il avoit trouvé Madlle, de Chevreuse sa Fille fort embellie, & qu'elle avoit des yeux capables d'embraser toute la terre. La Reine sourit, & lui répondit en criant de toutte sa force , qu'il avoit trop d'amour pour la Beauté, & qu'il falloit qu'il commençat à ai-Έı

1649. mer le Ciel & la Vertu. Madlle. de Chevreuse étoit belle : elle avoit en effet de beaux yeux , une belle bouche, & un beau tour de visage; mais, elle étoit maigre, & n'avoit pas assez de blancheur pour une grande Beauté. Sans doute qu'elle n'étoit point embellie depuis que la Difgrace de Made. de Chevreuse sa Mere les avoit éloignées toutes deux de la Cour ; car il est rare de voir que les années embellissent les Dames passé dix huit ans.

Monsieur Oncle du Roi alla faire un Voiage de deux jours à Paris où il reçut de grands honneurs. Le Parlement, aiant consulté ses Registres, trouva qu'ils avoient autrefois député vers un Duc d'Orleans comme lui, Lieutenant General de l'Etat & Couronne de France ; si bien que deux Préfidents & fix Conseillers le furent visiter en Corps, pour lui rendre graces de ce qu'il avoit contribué à la Paix.

Ce Prince, pour complaire à la Reine, fit prier Madame de Chevreuse de sortir de Paris, lui faisant dire qu'elle obligeroit la Reine à la bien traitter traitter, si elle lui montroit de ne 1649.
point vouloir profiter du mauvais
état où l'esprit de la Fronde le mettoit; mais elle, qui avoit connu par
ses expériences que la Reine ne la
considéroit plus, n'en voulut
rien faire. Elle continua sa Négociation avec le Ministre; & comme il
faisoit proffession publique de bonté,
& de vouloir pardonner à ses Ennemis, elle en tira ce quelle voulut,
& même avec facilité.

M. le Prince fut aussi à Paris, qui n'y reçut pas le même applaudissement, que le Duc d'Orleans. On l'avoit trouvé plus indiférent pour la Paix, & plus apre au Combat; & par conséquent il n'y fut pas si bien traitté, mais, pour ne pas faire une si notable différence entre les deux, on lui députa un Préfident & deux Conseillers, qui lui firent les mêmes compliments. Dans les Ecclaircissemens qu'il eut avec Made. de Longueville, elle travailla soigneusement a le détacher des intérets de la Reine. Elle lui fit comprendre qu'il avoit tort de se desunir de sa Famille & qu'elle pouvoit être utile à sa Grandeur. Il vit que le E 3 Prince 1649. Prince de Conti tiroit de grands avantages de la Cour ; que Made. de Longueville, qui l'avoit conduit à cette considération, étoit digne d'être écoutée ; & qu'elle lui pourroit être propre à beaucoup de grandes choses. Il prit gout ensin aux flateuses illusions de cette Princesse, & le Sang, joint à la Politique; le liérent à elle par de nouveaux liens. Ce redoublement d'Amitié & de confiance fit qu'insensiblement il se forma dans l'Ame de M. le Prince des fentimens dissemblables à ceux qu'il avoit eu par le passé, & qu'il s'accoutuma peu a peu à parler du Mazarin, avec le même mépris, que les Frondeurs. Ce fut la source du changement qui parut depuis dans sa conduite, & qui caufa fa haute & dure maniere d'agir avec la Reine & sen Ministre. Elle produisit ensuitte ces grandes Révolutions de la Cour, qui causérent de si grands Desordres dans le Roiaume, & dans la Famille Roiale.

Le Coadjuteur se tint dans sa Forteresse, & ne voulut point venir à St. Germain comme les autres; mais,

à l'Histoire d'Anne d'Autriche 103 trouvant à propos de paroitre de 1649. loin, il pria le Duc de Liancour de faire ses complimens à la Reine, de l'assurer qu'en son particulier il étoit fon très fidele Serviteur, & qu'il la reconnoitroit toujours pour sa bienfactrice & sa maitresse; mais, la Reine les reçut avec mépris, & ordonna à son Ambassadeur de lui dire, qu'elle ne le confidereroit jamais pour tel, que prémierement il ne fue Ami du Cardinal Mazarin ; qu'il étoit fon Ministre; qu'elle vouloit que ceux qui lui avoient de l'obligation, comme ui , suivissent en cela ses mêmes fentimens. Cependant, le Coadjuteur, comme j'ai dejà dit, traitoit avec le Ministre, dont il avoit reçu beaucoup de graces pour fes Amis, & des promesses à son égard, qui dans leur tems eurent leur effet.

Le Duc de Longueville arriva de Normandie avec une grande suitte. Il vint saluer la Reine, qui le reçut gravement. Je remarquai que ce Prince en parut interdit , & qu'il ne put jamais lui dire une parole de bon sens. C'étoit un homme de grande

E 4 consideration

104 Memoires pour servir

1649. confideration : il voioit qu'il lui étoit honteux d'avoir fait cette faute contre le Service du Roi & de la Reine, dont il n'avoit nul sujet de se plaindre; & qu'il étoit tombé dans ce malheur, plustot par légéreté, que par raison. Quand il arriva, chacun se pressa autour de cette Princesse, pour entendre ce qu'il lui diroit; car il est difficile de bien deffendre une mauvaise cause; mais, il n'eut jamais la hardiesse de parler : il pâlit, puis il devint rouge; & ce fut toute sa Harangue. Après cet éloquent repentir, il falua le Cardinal Mazarin, & un moment après ils se retirérent aupres d'une fenêtre : ils se parlérent long tems & ensuite ils se visitérent réciproquement, & demeurérent amis en apparence.

Le Comte d'Harcourt vint à la Cour comme les autres. Il fut reçu différemment felon les apparences & les carrefles, mais différemment aufit pour les récompenses; car elles ne furent pas si grandes pour lui, que pour ceux qui avoient été contre le Service du Roi. Il avoit manqué de conduitte à se saifir de la Ville de

Roüen

a l'Hissoire d'Anne d'Autriche. 105
Rouen; mais, il avoit bien servi, 1649
aiant toujours occupé un poste en
Normandie, qui servoit de barriere
contre les attaques des Ennemis, &
mettoit le Roi en sureté ce que contre
le Duc de Longueville auroit pû faire,
avec peu de Troupes & moins d'argent. Il avoit ensin donné le moien
au Roi de demeurer en sureté à Saint
Germain, ce qui n'etoit pas un pe-

tit Service. On lui donna ensuite le

Gouvernement d'Alface, & une Abbaye pour un de ses Enfans.

Ce meme jour le Duc d'Yorck vint aussi à la Cour. Il n'avoit point encor vu le Roi ni la Reine, à caufe qu'il étoit arrivé à Paris pendant le Siege de cette Ville où les visites n'etoient guere de saison. Il étoit demeuré auprès de la Reine sa Mere, pendant cette mauvaise constellation contre les Rois, qui l'avoit privé d'un Pere, & avoit donné beaucoup d'affaires au nôtre. La Reine lui fit de grands honneurs, & lui donna une chaise à bras, de même que le Duc d'Orleans en avoit obtenuune de la Reine d'Angleterre sa sœur. Cette belle foule fut augmentée par la . Eς venue

TO

1649. venue de Madame de Longueville, & de Madlle. de Longueville sa belle Fille, qui aussi bien que les autres, avoit été une grande Frondeufe. Elle avoit de la vertu, & beaucoup d'esprit, & il lui étoit pardonnable d'avoir fuivi les fentimens de fon Pere. Quand ces Princesses arrivérent, la Reine étoit au lit pour se reposer de toutes ses satigues. J'avois l'honneur d'être seule auprès d'elle, & dans cet instant elle me faisoit l'honneur de me parler de l'embarras qu'avoit eu le Duc de Longueville en la faluant. Comme je içus que Made de Longueville alloit venir, je me levai; car, j'etois à genoux devant son lit, & me mis auprès de la Reine, résolue de n'en point partir & d'écouter de près si cette Princesse si spirituelle seroit plus éloquente que le Prince fon Mari. Comme elle étoit naturellement timide, & sujette à rougir, toute sa capacité ne la fauva pas de l'embaras qu'elle avoit eu en abordant la Reine. Je me panchai affez bas entre ces deux Illustres Personnes, pour sçavoir ce qu'elles diroient; mais, je n'entendis rien

rien que Madame, & quelques mots 1649.

qu'elle prononça si bas, que la Reine, qui écoutoit avec application ce qu'elle lui diroit, ne pût jamais y rien comprendre. Mademoiselle de Longueville, après la revérence de Madame sa belle Mere, se contenta de baiser le drap de la Reine, sans ouvrir la bouche : puis, se mettant touttes deux fur les Sieges qu'on leur apporta, elle furent fort heureuses de ce que je commençai la conversation, en demandant à Made. de Longueville, à quelle heure elle étoit partie de Paris, parce qu'il n'etoit pas deux heures après midi; &, pour les soulager de la confusion qu'elles avoient, qui les incommodoit beaucoup, j'éxagerai leur diligence. Cette conversation, dont les matieres frivoles furent le sujet, & cette vifite si seichement passée, ne servit qu'à augmenter le ressentiment que la Reine avoit contre cette Princesse, qui, n'aiant jamais pris soin de lui plaire, ne lui plaisoit pas aussi. Elle confirma de même Madame de Longueville, dans les mauvaises intentions qu'elle conservoit dans son cœur 1649. contre le repos de la Reine; car quand les dispositions sont mauvaifes, & que ceux qui ne s'aiment pas ne s'eclaircissent point sur les sujets qu'ils ont de se plaindre les uns des autres, ce filence augmente l'inimitié, empêche qu'elle ne finisse.

La joie de la Paix fut alors traversée par les Ennemis, qui assiégérent la Ville d'Ipres. Gersé fut commandé pour aller avec quelques Troupes, faire quitter les armes au Marquis de la Boullaie. Il faisoit son possible pour émouvoir dans la Champagne quelques nouvelles Révolutions; mais, il n'y réussit pas. Le dégat que firent les Trouppes du Roi donna un faux prétexte au Parlement de vouloir s'assembler exprès pour y donner ordre; voulant encore se mêler de toutes les choses dont il ne lui appartenoit pas de connoitre.

En même tems, se fit l'Accomodement du Duc de Vendome, qui n'étoit point venu à la Cour, depuis qu'il en avoit été chassé par l'établisfement du Cardinal Mazarin. Il avoit profité de ces Desordres, en montrant

### & l'Histoire d'Anne d' Autriche. . 09

trant qu'il n'aprouvoit pas le proce- 1649. dé audacieux de son Fils le Duc de Beaufort, & qu'il desiroit infiniment de devenir Ami du Ministre.

Pour marque de ce desir, il proposa le Mariage de son Fils le Duc de Mercœur, avec l'ainée Mancini, Niece du Cardinal. Cette proposition ne sut point resusée : elle étoit avantageuse au Ministre, & pouvoit donner de grandes commoditez à ce Prince, qui en desiroit l'exécution, afin de rentrer dans la saveur.

Cette Guerre civile, où le Cardinal Mazarin avoit été mal - traité, lui avoit déplu, il trouva que des Places & des Alliances le rendroient plus considérable, & le mettroit en état de se pouvoir dessendre par lui même, fans mandier continuellement la Protection du Duc d'Orlean . & du Prince de Condé. En changeant de condui te, il devint plus intéressé qu'il n'avoit été jusques alors, & les mauvais tours de ses Ennemis lui firent desirer de se faire redouter de ceux qui lui avoit fait beaucoup de mal, & beaucoup de peur. Par ces raisons, il traitta le Duc de Vendo-E 7

à l'Histoire d'Anne d'Antriche. 111
mes, pour combattre dans le cœur de 1649.
M. le Prince l'inclination qu'il avoit à
la Paix, & à ne se point brouiller à la
Cour. Ce Prince, qui eut été au desespoir si on eut crû que quelqu'un
l'eut gouverné, se laissa néamoins con-

duire par cette Princesse à ce, que lui-

même de son mouvement n'auroit jamais fait.

Cet éloignement de volonté porta M. le Prince à s'éloigner de la Cour pour quelque tems, il fit dessein d'aller en Bourgongne; & aussitôt qu'il montra d'avoir cette pensée, la cause en-fut facilement apperçue par le Ministre, qui ne manqua pas d'avoir des avis sur les dégouts qui commençoient à se former contre lui dans l'ame de ce Prince. Le Cardinal Mazarin, pour adoucir son cœur, lui fit parler de la proposition que le Duc de Vendome lui avoit faite, & lui fit dire tout ce qui pouvoit le rassûrer, sur les craintes qu'on lui avoit fait concevoir; mais, il ne recut pas ce qui venoit de sa part avec ce même esprit qu'il auroit eu, si Madame de Longueville n'eût point commencé à l'empoisonner. Le Ministre en est du

### 112 Memoires pour fervir

1649. chagrin, & ftout ce qui lui parut propre à raccommoder ces mauvais commencemens se sit ensuite de sa part sans aucun esset.

Té finirai les Avantures de Saint-Germain par l'Arrivée du Marquis de Vitri, du Marquis de Noirmoutier, & de Laigue. Le prémier avoit du mérite, & de la qualité. Sur quelques dégouts que j'ignore il étoit entré dans ce Parti, étant actuellement attaché au Service de la Reine, en quoi sa faute étoit plus grande, & moins pardonnable. Pour les deux autres, l'un avoit beaucoup de naissance, tous deux étoient honnêtes gens, & tous deux avoient été grands Frondeurs, & avoient comme je l'ai déjà dit traitté publiquement avec le Roi d'Espagne. Ils vinrent donc sous la foi publique saluer la Reine, avec la même hardiesse que s'ils eussent travaillé à sauver l'Etat; &, comme les autres, ils en furent quitte pour un peu de froideur & de mauvais visage. Ils étoient de ma connoissance, & dans le moment que je fus apperçeue par eux, ils vinrent me témoigner beaucoup de joie de me rencontrer.

## à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 113

Je leur dis tout bas que j'étois fort aile 1649 de les voir ; mais , qu'en cette occasion, je les priois de ne m'aimer pas tant, vû que l'Amitié de telles gens n'étoit nullement de bon augure dans la Chambre de la Reine. Comme je raillois avec eux, Monsieur passa, qui leur fit mille caresses. En me retirant, je lui dis, que je croiois avoir mérité la corde, paar la bonté que j'avois eue de les souffrir, & que j'en étois en scrupule. Je les laissai, & lui dis encore que pour lui qui étoit le Maitre, & qui n'avoit rien à craindre, il pouvoit leur faire grace & les bien traitter; mais que pour moi, je croiois en devoir user autrement. Monsieur me répondit que j'étois bien sage, & que pour m'empêcher d'aller à la Greve, il alloit les emmener. Il les prit en effet, & les poussant dans une fenetre, il demeura quelque tems à les entretenir. Cette Conversation fut aussitôt remarquée & tellement sentie par le Ministre, qu'un de ses Domestiques m'assura, qu'il en avoit eu de l'inquiétude : & ensuite l'Abbé de la Riviere me conta que le Cardinal lui en avoit fait des reproches, se plai1649 gnant à lui de son Maitre, d'avoir si bien traitré ces deux hommes. Je connus par cette petite Avanture, que les actions des Grands sont toujours grandes quelques petites qu'elles soient; & que ce Prince, quoi qu'il eut de bonnes intentions, n'étoit pas Ennemi mortel de ceux qui avoient mortellement offensé l'Etat.

Peu après, je quittai la Reine, & vins faire un petit voiage à Paris. Je trouvai cette grande Ville encore pleine de cet Esprit de Rebellion, qui depuis quelque tems l'avoit entièrement occupée; &, sans être Astrologue, je prévis aisément, que cette Paix ne seroit pas de longue durée.

En ce même tems, la Reine patrit pour aller à Compiegne, donner ordre aux Affaires que les anciens Ennemis de l'Etat lui donnoient sur la frontiere. Ils continuoient le Siege d'Ypres, ou Beaujeu se deffendit si bien, qu'il le sit durer plus long-tems qu'on n'avoit crô. Palluau, qui ne s'y étoit pas trouvé au commencement, fut blâmé de tout le monde; mais, il avoit sçu se mettre si bien auprès du Ministre, qu'il ne sut pas si abbatû de

L'Histoire d'Anne d'Autriche 115 ce malheur, qu'un autre l'auroit été. 1649. Quoi qu'il n'eut aucune étude, &

qu'il beguaïit en parlant, comme il avoit un grand sens naturel, & le génie de la Cour, il avoit trouvé moien de se mettre en possession de se servir plus ordinairement de l'Intrigue du Cabinet, que d'une grande assiduité à l'Armée, pour avoir les plus beaux Emplois que les Gens d'Epée puissent obtenir. Quoi qu'il eut du cœur comme un autre, il trouvoit toujours plus à propos de combattre fes Ennemis particuliers, que ceux de l'Etat. fut affligé de perdre cette Place, parce que ce Gouvernement lui valloit beaucoup; mais, avec de l'esprit, de la hardiesse, & du bonheur, on va bien Pour marque de cette vérité, quelques années après, cet habile Courtisan, malgré toutes ses facheuses Avantures, parvint à la Dignité de Maréchal de France, à laquelle les Officiers qui croioient la mériter mieux que lui disoient que ses Bons-Mots & ses agréables Railleries avoient el plus de part que ses grandes Actions.

Le séjour de la Reine à Compiegne

1649. servit un peu à délasser son esprit des Affaires qui en avoient troublé le repos. La Forêt & la Riviere qui font l'ornement de cette petite Ville lui firent passer d'agréables heures, & donnérent beaucoup de divertissement au Roi & à Monsseur, qui étans tous deux trop jeunes pour prendre part aux maux de l'Etat ne pensoient qu'à chercher du plaisir par tout où ils se trouvoient.

> Pendant ce petit intervalle de plaisir, le Duc & la Duchesse de Vendome, qui vouloient l'Alliance du Ministre, firent ce qu'ils purent pour obliger le Duc de Beaufort à consentir au Mariage de M. de Mercœur avec l'ainée Mancini; mais, il ne voulut pas l'agréer. Pour le satisfaire, on lui offrit le Gouvernement d'Auvergne; mais il le refusa : &, dans ce tems là, étant revenue à Paris, & le rencontrant un jour chez Mde. la Duchesse de Nemours sa Saur, il me dit qu'on se moquoit de lui; car, en. même tems qu'on lui offroit ce Gouvernement, on le vouloit donner au Duc d'Elbeuf, pour récompense de celui de Picardie, que le Cardinal

# à l'Histoire d'Anne d'Antriche. 117

vouloit avoir. Mais, comme cet 1649 échange ne se fit point, je etoi que le Duc de Beaufort se trompoit lui-même, ou qu'il faisoit semblant de le croire, pour ne se point accomoder; voulant, selon toutes les apparences, ou plus qu'on ne lui offroit, ou ne

voulant rien pour demeurer toujours en état de tout vouloir.

Quelques jours après, ce Prince tomba malade d'une colique si violente, qu'il crîît être empoisonné, & prit publiquement du contrepoison; ce qui fait connoitre le dessein qu'il avoit de réveiller l'Amitié du Peuple de Paris pour lui. Il en avoit plus besoin contre ses anciennes liaisons, que contre aucun breuvage qu'on lui eut fait prendre; car, il faut avouer, que le Cardinal Mazarin ne nous a point parû vouloir user de mauvaises voies pour se défaire d'aucuns de ses Ennemis; & que jamais Favori, élevé à la plus grande Puissance qu'un homme puisse avoir, n'a eu plus de clemence & de douceur que lui. Aussi l'avons-nous vû visiblement protegé de Dieu, pour marque évidente à tous les hommes, que comme il en

1649. est le Créateur, il hait celui qui repand leur Sang, & conserve le pacifique. Le Peuple de Paris fut voir ce Prince malade, & la foule devint si grande chez lui, qu'à la fin il il falut ouvrir toutes les portes qui alloient à sa Chambre, hausser ics rideaux de son lit, & l'exposer à la vue du Public. Ce grand concours, & la flaterie de quelques uns de ses amis, acheverent de le rendre irreconciliable avec le Ministre. Il crnt faire une Action héroïque de ne se point accomoder, & les adulations de ceux, qui vouloient toujours avoit un Chef en sa personne furent cause qu'il ne fut point aussi satisfait de la Cour qu'il le devoit être. Le 8

Ypres se rendit aux Ennemis le huitieme jour de mai 1649, après que Beaujeu leut deffendue, assez de tems pour mériter beaucoup de louanges de sa résistance. L'Intrigue du Cabinet occupoit tellement le Ministre, que cette perte ne put pas trouver en lui assez de place pour lui causer de nouveaux chagrins. Ses plus grands maux ne venoient pas des Ennemis de l'Etat, mais plûtôt de ceux

Mai.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 119

ceux qui voulantparoitre ses Amis , 1649. ne l'estoit point, & qui pour tirer de lui des graces & des bien - faits . lui faisoient naitre de continuelles Affaires, afin de le forcer à leur donner davantage. Le dessein que le Cardinal confervoit toujours de faire revenir d'Hemery, étoit pour lors un de ses plus grands embarras : le desordre où étoient les Affaires du Roi lui faisoit desirer de plus en plus de le pouvoir rappeller; mais ce changement n'etoit pas encore en état de fe faire. Il ne vouloit pas qu'il parut venir de lui, de peur de se faire hair par le Parlement, & les Peuples, qui avoient en horrenr le nom de cet homme. Il faisoit semblant, au contraire, de favoriser ceux qui aspiroient à cette Charge, & leur faifoit espérer qu'il leur seroit favorable. Le President de Maisons étoit celui qui avoit parû se declarer d'avantage fur cette prétention, où par bonheur pour lui il avoit trouvé des pérsonn s qui l'avoit servi solidement, & avec une grande application à ses intérets. On parla dans le Conseil de cette Affaire. Le Cardinal montra de proté-

ger

1649 ger ce Président, & en même tems il avoit suplié Monsieur Oncle du Roi de l'y opposer. Cette opposition ayant été faite, le Ministre temoigna au Président de Maisons qu'il étoit saché de l'obstacle que le Duc d'Orleans avoit apporté à ses desirs, & crût par cette finesse l'avoir fatisfait. Il crût aussi avoir de même caché au Public la résolution qu'il avoit faite d'y remettre d'Hemery; mais, il étoit aisé de voir où alloient ses intentions. Nous conclûmes aussi-tôt, qu'il falloit faire changer le Duc d'Orleans, afin montrer au Ministre qu'il étoit difficile de tromper les Gens de la Cour. L'Abbé de la Riviere étoit le seul qui fût capable de cela: je me chargeai de lui en parler, & trouvant par le moien de la Marqui se de Sablé un intérêt particulier qui lui pouvoit faire souhaitter pour Sur-Intendant celui que son Maitre avoit paru rebutter. Je le persuadai d'y travailler; & il le fit si bien, que le Duc d'Orleans changea tout à fait de sentiment; & peu de tems après ce Prince fit dire au Président de Maisons, qu'il n'avoit été contre lui que par à l'Histoire d'Anne d'Autriche 121 par complaisance, & que dans le vrai 1649.

par complanance, & que dans le vrai il desiroit l'obliger, & lui donner sa voix. Ce bon office n'etoit pas suffifant pour faire conclure l'Affaire à l'avantage du Président de Maisons, parce que dans le vrai le Ministre étoit le Maitre absolu de toutes les Résolutions de cette nature; mais, cette Protection du Duc d'Orleans lui fut tout-à-fait avantageuse, dans le tems où sa destinée le porta a cette Charge: elle nécessita le Cardinal de lui donner la sienne, ne pouvant pas lui resuser ce que déjà il lui avoit fait espérer, en faisant semblant de lui être savorable.

En ce même tems, j'allai à Com-Le 27, piegne trouver la Reine Je fis ce pe-Mai, tit voyage; car, il étoit difficile de vivre avec plaisir dans Paris à cause des Disputes continuelles qu'il falloit avoir avec ses Ennemis. Ils la blamoient incessament de la Protection qu'elle donnoit à son Ministre, & ne pouvoient bien entendre qu'il seroit injuste & d'une dangereuse conséquence, que les Souverains accoutumassent leurs Sujets à faire leurs volontez: la voie de la desobéissance & Tome III. F

122

1649, de la rebellión est toujours criminelle. Si cette Princesse avoit été un peu plus jalouse de son Autorité & de sa Puissance, & si elle se sût contentée de soutenir son Ministre, se servant de son habileté sans affecter la pluspart du tems de n'avoir part à rien, elle auroit acquis une réputation plus éclatante que celle des Reines les plus estimées; mais son indifférence, qui la portoit à négliger la gloire de gouverner par elle même un grand Roiaume, à caché la beauté de sa réfistance, & le tems seul a fait connoitre, que les meilleurs & les plus hardies résolutions ont été nouries la plus glande partie dans sa prudence & sa fermeté.

Madame la Princesse étoit allée à Paris revoir Madame de Longueville, & se rejoindre à sa Famille. On crut qu'elle prit un peu de leurs Sentimens parce qu'elle s'imagina que la Reine avoit méprisse s'adouleur à Saint Germain quand le Prince de Conti en étoit parti, & qu'elle avoit eu quelque dessiance d'elle. Je crois qu'elle se trompoit; car dans ce tens la, un jour parlant à la Reine, de Madame

13

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 123 la Princesse, je lui dis, comme il é- 1649 toit vrai , qu'en arrivant à Paris , je l'avois trouvé remplie d'une grande tristesse, tant sur ce qui regardoit sa Majesté, que sur les intérêts de Madame de Longueville, & que j'avois été étonnée de la trouver si sensible à deux choses, qui étoient si contraires : fur quoi elle me fit l'honneur de me répondre, qu'il étoit vrai qu'elle lui étoit obligée, & qu'elle avoit bien vû, malgré la tendresse qu'elle avoit pour ses Enfans, qu'esle avoit senti leur séparation de la Cour , autant parce qu'elle avoit paru contraire au service du Roi, que par les mauvaises suites qu'elle pouvoit avoir à leur domage; & qu'enfin elle ne trouvoit point étrange qu'elle eut commerce avec eux , parce qu'elle ne la soupconneroit pas aisément de lui manquer de fidélité. Cependant , l'Histoire du Tems yeut que cette Princesse, charmée de la hauté Réputation où elle voioit alors Madame de Longueville, fut de concert avec elle, ( quoi qu'elle ne sçût pas tous ses secrets ,) pour travailler unanimement à dégouter M. le Prince de la liaifon

1649. liaison qu'il avoit eue jusques la avec la Reine & son Ministre. Le Mariage, que vouloit faire le Cardinal lui déplut, par sa propre inclination, parce que la Maison de Vendome avoit toujours été opposée à celle de Condé; & quelques personnes confidentes de Madaine de Longueville me dirent, que M. le Prince quittant sa Famille à Paris pour aller en Bourgogne, il leur dit, Qu'il avoit fait ce qu'il avoit du en soutenant le Cardinal Mazarin, parce qu'il avoit promis de le faire; mais, qu'à l'avenir, si les choses prenoient un autre chemin, il verroit ce qu'il auroit à faire. Il alla à Compiegne prendre congé de la Reine, pour aller à ce Voiage; &, quand il la quitta, elle qui sçavoit ce qui se passoit, lui dit tout haut, Qu'elle croyoit qu'ils se sépareroient bons amis, & qu'elle tenoit pour assuré que leur Amitie demeureroit entre eux aussi parfaite qu'elle avoit été depuis la Régence; ajoutant, qu'il falloit que cela fût, malgré ceux qui desiroient le contraire. Comme les paroles des Rois & leurs actions sont quasi toujours desaprouvées, beaucoup de personnes bla-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 125 mérent la Reine de lui avoir parlé de 1649. cette sorte, parce qu'elle rendoit cette petite mesintelligence trop publique. & donnoit lieu de croire qu'il étoit vrai que ce Prince se vouloit séparer d'elle. Avant que de partir, il présenta à la Reine le Maréchal de la Mothe, qui n'avoit point encore paru, parce que demandandant beaucoup ilavoit fallu plus de tems au Ministre pour se résondre de lui accorder ce qu'il souhaittoit. La Reine, parlant de lui, & de quelques excuses qu'il lui avoit fait faire sur son retardement, avoit dit tout haut qu'elle ne se soucioit pas de le voir. Il crût par là être obligé de se hâter d'avantage; & ce fut seulement pour être mal reçu. On se mocqua d'un Eclaircissement public qu'il fit avec le Cardinal Mazarin en le saluant; car, d'ordinaire ces sortes de Conversations ont besoin de secret. Sa Harangue, quoi que mal tissue, n'empêcha pas qu'il ne reçut de l'argent en quantité. En ce seul point le renfermérent tous ses desirs : il avoit déjì toutes les Dignitez où pouvoit aspirer la plus grande ambition d'un Gentilhomme; & néanmoins on m'al F 2

# 126 Mémoires pour servir

1649. m'assira qu'étant de retour à Paris, quelqu'un lui demandant s'il étoit devenu Roialisse, il avoit répondu, La Reine m'a fait justice, m'aiant saitsfait; mais, elle ne m'a point fait de grace, & je ne suis pas plus son Serviteur que je l'étois il y a peu de tems: Paroles, qui me semblent honteues dans la bouche d'un François, & d'un Officier de la Couronne, qui étoit devenu Maréchal de France & Duc de Cardonne, par les biensaits du seu Roi.

Le Ministre, voulant donner quelques soins à la conservation de nos frontieres, fit résoudre la Reine de changer son séjour de Compiegne en celui d'Amiens. Il forma des desseins ayantageux a la France, afin de donner des bornes aux progrès des Ennemis, & plus encore pour calmer les tempêtes du dedans du Roiaume, par les bons succès que les armes du Roi lui pouvoient faire espérer. Il suplia le Duc d'Orleans d'aller passer quelque tems à Paris, afin d'alloupir par sa présence le bruit qui se faisoit encore contre le Mazarin, ce qui lui donno t beaucoup d'inquiétude, & lui faisoit crain.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 127 craindre que le reste de cette malice 16 19. publique ne s'oposat à son bonheur particulier, & ne l'empêcha d'avoir part à la Paix. Ce Prince, qui voulut obliger la Reine, la suivit jusques dans Amiens : il lui aida à prendre les résolutious nécessaires au Service du Roi; puis revint prendre Madame qui l'attendoit à Compiegne, & qui par grande merveille l'avoit suivie cette année. De là, il s'en retourna préparer l'entrée de celui qui avoit besoin de son assistance & de sa protection; mais, qui apparemment commençoit à se lasser de cette dépendance.

Je partis de Compiegne pour reve-Le 7 nir à Paris le même jour que la Cour Juin-partir pour Amiens, & ne suivis point la Reine. A mon retour, je trouva les esprits aussi mal-intentionnez quei jamais, & les Libelles des Séditieux plus dangereux à l'Etat, que ceux, qui jusqu'alors avoient seulement attaqué la personne du Cardinal. Un de ceux la prononçoit hardiment, Que quand les Revoltes étoient générales, les Peuples avoient un juste droit de faire la Guerre contre leur Roi; que leurs Griefs devoient étre décidez, par

ce tems-là porter la Couronne dans d'autres Familles, ou changer de Loix. Et dans cet Ecrit il y avoit des Exemples allégués d'Etats, qui avoient changé la Monarchie en un Gouvernement de plusieurs, voulans par là faire naitre au Parlement le desir de se suivre l'exemple de celui d'Angle-

\* Mon terre. \* Toutes ces hardiesses, qu'on Frere, peut nommer de grands Crimes, & à fon même si énormes qu'ils font de la retour peine à penser, procédoient de ceux d'Alle. qui vouloient augmeuter les Desormagne, dres, & les augmenter autant qu'ils répon. dit à cet le souhaitroient. Le Parlement sans écrit, & doute n'y avoit alors nulle part, & il sa Réparue que cet Ecrit avoir donné de ponfe\* tut estil'horreur à tous, & même aux plus mée. Il malins.

étoit néanmoins fort jeune.

A l'arrivée de la Cour dans Amiens, le Cardinal Mazarin manda au Marquis d'Hocquincourt, Gouverneur de Peronne, de le venir trouver pour l'entretenir de quelques Affaires inportantes. Il n'étoit pas content de ce qu'il avoit laissé passer Madame de Chevreuse, qui étoit revenue de Flan-

dres.

dres sans le consentement du Roi; il 1649. lui montroit aussi de le vouloir récompenser sa Place, pour la rejoindre au Gouvernement de Picardie : qu'il sembloit avoir dessein de prendre. Le Marquis d'Hoquincourt étoit un homme vaillant & de grand cœur, mais leger & facile à dégouter. Il avoit pris liaison avec les Frondeurs sur quelque petit mécontentement, & avoit quitté l'Armée pour aller se renfermer dans sa Place, difant qu'il avoit eu avis qu'on le vouloit arrêter. Sur l'ordre qu'il reçût du Ministre, il vint le trouver avec un bonne escorte; étans convenus, avant leur-entrevue, du lieu, & de la quantité de gens qu'ils devoient avoir l'un & l'autre, & de toutes leurs suretez. Ils se virent enfin dans une Campagne, au milieu de cinquante hommes de Cheval de chaque côté. Hocquincourt étoit un bon Picard, franc Chevalier, & bon Ami. Il dit au Cardinal, qui lui témoignoit vouloir être de ses Amis à des conditions avantageuses, qu'il ne lui pouvoit accorder son Amitié, ni secevoir ses offres, s'il ne lui permet-F 5 toit

Memoires pour servir

1649 toit de travailler à les remettre bien ensemble, sui & le Duc de Beaufort, aiant promis de n. rien faire sans ce Prince. Le Ministre, qui ne démandoit que la Paix, lui donna pouvoir d'aller traitter avec son Ami le Duc · de Beaufort, & consentit même à quelques offres, qu'il lui permit de lui faire de sa part. Hocquincourt partit ensuitte de Peronne, & vint à Paris chercher ce Prince, pour tacher de lui persuader ces Accomodement. Il le trouva embarassé dans une grande brouillerie, qu'il avoit eue avec beaucoup de personnes de la Cour, & mal intentionné pour le Cardinal; si bien que ne pouvant réüssir dans sa Négociation, & voiant qu'il étoit obligé au Ministre, il se dégagea du Parti de la Fronde, & s'accomoda avec le Cardinal, sans pourtant se détaire de son Gouvernement. (\*)

\*Il étoit Le Duc de Beaufort avoit un gran-Goude Querelle fur les bras, qui étoit verneur de Petions des gens du grande monde, ronne Quelques jours avant que la Reine partit de Compiegne pour Amiens le Duc de Candalle, le Commandeur de

Sou-

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 131 Souvré, Manicamp, Ruvigni, Ger- 1649. sé, le Commandeur de Jars, & quelques autres voulurent aller à Paris faire une petite course, à dessein d'aller bientôt après réjoindre la Cour dans Amiens. Comme ils prirent congé de la Reine, Gerfé, le moins sage de tous les hommes, lui dit en souriant qu'ils alloient bien foutenir leur Parti. La Reine lui répondit, parlant auffi à tous les autres? Ha! mon Dieu, foiez tous bien fages, & vous ferez bien. Etans donc à Paris, ils le rencontrérent les deux Partis enfemble un foir dans les Tuilleries. La troupe de gens de la Cour étant dans la grande allée, ils virent le Duc de Beaufort, qui venoit vers eux, accompagné du Duc de Retz, & d'un bon nombre de Conseillers Frondeurs. Soit que le Duc de Beaufort voulut éviter de remontrer de front tant de ce Mazarins, soit que celaarrivât sans dessein, quoiqu'il en soit, comme il approcha d'eux il prit un jeunne Conseiller, & au lieu d'aller droit par cette allée, il se détourna pour en prendre une petite, témoignant de vouloir entretenir en parti-F 6 CILA

# 1;2 Memoires pour fervir

1645 culier celui qu'il avoit obligé de le suivre. Gersé, d'humeur incompatible avec le bon sens, voulant s'acquerir quelque mérite auprès du Ministre, fit des railleries du Duc de Beaufort, disant que le Champ de Bataille leur étoit demeuré, que ce brave Prince avoit évité leur rencontre, & que les Frondeurs n'avoient ofé paroitre devant les Mazarins. Au fortir des Thuilleries, il alla visiter des Dames: il conta dans les ruelles cette Avanture dans les mêmes termes; & le lendemain il en fit des plaifanteries à ceux qui les voulurent entendre. Aussi-tôt que le Duc de Beaufort en fut averti, au lieu de délibérer sagement à ce qu'ilétoit bon & à propos de faire, il se résolut brusquement de s'en vanger, & le sit d'une maniere assez bizarre. Nos Courtisans, qui ne pensoient qu'à jouir de la vie & de ses douceurs, & Gersé qui ne pensoit pas avoir trouvé de f bons Echos, proposérent en même tems d'aller souper sur la terrasse du Jardin de Renard, & paiérent chacun deux pistolles pour leur repas. Ce même jour on dit à Gersé que le Duc

16.19

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 133 Duc de Beaufort avoit sçû ce qu'il avoit dit de lui, & qu'il avoit juré de le maltraitter. Il répondit avec une sagesse à contre-tems, qu'il n'avoit rien dit qui le pût offenser, & qu'il ne craignoit rien d'un Prince aussi généreux que celui-là. Cette prudence forcée n'étant pas naturelle n'eut point de bon effet', & ne le saux point de la colere du Duc de Beaufort, qui, pour être trop excessive, & passer bien audelà de l'offense, su passer raison desaprouvée de tout le monde.

L'heure du souper étant venue, le Duc de Candalle, & toute la Compagnie, au nombre de douze personnes, se rendirent au Jardin, avec intention de se réjouïr, & de faire bonne chere. Le Commandeur de Souvré sur averti pu sa Niece Mademoisselle de Toussi, de ne se point trouver à cette Fete. Elle étoit instruite par un Ami du Duc de Beaufort, par le Marêchal de la Mothe qui l'aimoit & qui l'épousa peu de tems après. Toute la Compagnie apprit de cette maniere qu'elle avoit quelque chose à craindre; mais comquelque chose à craindre; mais com-

F 7

1649, me ils étoient déjà tous prêts de se mettre à la table quand l'avis arriva, ils jugérent à propos de ne rien changer en leur dessein, & de faire bonne mine. Ils étoient encore au prémier Service, lorsque le Duc de Beaufort arriva dans le Jardin, suivi du Maréchal de la Mothe, du Duc de Briffac, du Comte de Fiesque, de Du. ras, & de beaucoup d'autres personnes de marque, avec quantité de Gentilshommes à lui: il y avoit aussi des Pages & des Laquais en quantité. Ces derniers avoient des Epées & des Pistolets, & les personnes de qualité n'en avoient point. Cette grande troupe parut en ce lieu public avec un grand bruit & beaucoup d'é-clat. L'ai oui dire à ceux qui les virent arriver, & qui avoient intérêt à cette Promenade, que du bout de la Terrasse il virent quantité d'Epées. toutes portées en haut, les unes toutes nues, & les autres non. Ceux qui soupoient, voiant cet appareil, jugérent aussi tôt qu'ils étoient destinez à un autre divertissement qu'à celui de faire bonne chere; mais, ne pouvant s'empêcher de danser, il fallût

à l'Histoire d' Anne d'Autriche. 135 lut attendre pour voir sur quelle ca- 1649. dence on les réjouïroit. Ils firent donc femblant de ne penfer à rien, & se laissant approcher du Duc de Beaufort, lui & toute sa compagnie environnérent la table. Il les salua avec un peu de trouble sur son visage, & fon falut fut reçû avec civilité de ceux qui étoient assis: il y est même quelques-uns d'eux, dont furent Ruvigni & le Commandeur de Jars, qui fe soulevérent en le saluant, pour lui rendre plus de respect. Ce Prince, dont la mine ctoit haute & fiere, leur dit, Messieurs vous soupez de bonne heure. Ils répondirent peu de paroles, toujours en posture civile, afin de finir une conversation qu'ils ne jugeoient pas leur devoir être commode. Le Duc de Beaufort, la continuant malgré eux, demanda s'ils avoient des Violons. Eux lui dirent que non, & lui en même tems leur repartit qu'il en étoit bien faché, parcequ'il avoit intention de les leur ôter: & continua disant qu'il y avoit des gens en leur Compagnie qui se mêloient de parler de lui, & qu'il étoit venu pour les en faire repentir;

1649. & prenant la nappe, il la tira rudement par le coin, & renversa des plats dont quelques-uns de la Compagnie de ceux qui prétendoient les vuider furent falis. Aussi-tôt après cette action, tous se levérent, & tous demandérent leurs Epées. Le Duc de Candalle étoit Cousin germain du Duc de Beaufort: il étoit Fils d'une Fille bâtarde du Roi Henri IV, ainsi que ce Prince l'étoit du Duc de Vendôme, bâtard de ce même Roi. Ce jeune Seigneur, dont la scule considération devoit empêcher le Duc de Beaufort de se vanger de cette maniere; le Duc de Candalle, dis-je, se sentant vivement offensé de ce procédé, saute à un de ses pages, lui prend son Epée, & se met aussi-tôt en devoir de réparer l'affront que toute la Compagnie venoit de recevoir en sa présence. Non seulement il se mit sur la deffensive, mais il alla attaquer ceux qui étoient les plus forts, & tous les témoins de cette action la louérent infiniment, & dirent qu'en cette occasion, il montra beaucoup de courage & de valeur. On lui porta quelques coups, & peut

## à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 137 être qu'il auroit paié pour tous sans le 1649.

soin que le Duc de Beaufort prit ausfi-tôt d'empêcher ce malheur. Lui, qui n'en vouloit qu'à Gersé, voiant son parent en péril, se jetta entre les Epées, & fit ce qu'il put pour empécher qu'il ne fût blessé, & lui protesta qu'il ne lui en vouloit point, & le pria instament de ne point prendre de part à ce qu'il avoit fait. Le Duc de Candalle ne reçut point ses civilitez: il lui dit tout haut , qu'il n'en pouvoit que trop prendre, puisqu'il l'avoit si peu considéré, que de les attaquer tous ensemble. Pendant que ce Dialogue se saisoit, l'Histoire veut que Gersé sut maltraitté par les l'ages & les Laquais, & qu'il se coula comme il put hors de la presse. Le Commandeur de Jars, & Ruvigni, qui furent respectez des Assaillans, demeurerent parmi eux, blamans cette action, & demandans raison de l'Insulte aux personnes de qualité qui accompagnoient le Duc de Beaufort. Ils leur dirent eux. mêmes qu'ils ne pouvoient l'approuver, & qu'étans cens contre un, ils n'en prétendroient aucune gloire: aussi tous ne s'emploié138 Mémoires pour servir

1649. ploiérent qu'à empecher le desordre; &, comme ils scavoient que le Duc de Beaufort n'en vouloit qu'à Gersé, ils bouchérent les yeux à son ég rd, & eurent soin de traiter civilement les autres. Le Fretoir , prémier Ecuier de Madame la Duchesse d'Orleans, se trouva par hasard, de même que le Duc de Candalle, avec une Epée qu'il avoit pris à un de ses Laquais; &, desirant s'en servir, le Duc de Beaufort, qui n'en avoit point, vint à lui, & lui dit qu'il ne lui en vouloit point, & qu'il se tint en repos. Comme il vit que ce Gentil-homme n'étoit pas fatisfait de cette déclaration, il lui dit, Vous devez être content de ce que je vous dis: ce n'est pas à vous à qui j'en veux: & passant à côté de lui il lui arracha son Epée. Ce Prince, qui en effet ne vouloit offenser qu'il seule personne, & qui par cette raison emploioit tous ses soins à s'opposer au Desordre, descendit de la Terrasse dans le Partere, où Saint Germain d'Achon, qui étoir Frondeur, & qui venoit d'entendre le Fretoir se plaindre hautement de ce qu'on lui avoit oté son Epée, lui conseilla de la lui renvoier.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 139 voier. Le Duc de Beausort le fit aus- 1649.

voiet. Le Duc de Beautott le fit aufifi-tôt, commandant à un des siens de la lui reporter. Le Fretoir, en la prenant, dit à celui de qui il la reçut, qu'il n'étoit pas satisfait, & qu'il falloit qu'on la lui ôtât une seconde sois de meilleure grace. Le brave, qui en avoit été chargé, lui répondit aussitôt que la chose étoit aisée à saire, & qu'à l'heute même, s'il le destroit, ils pouvoient saire cette Epreuve; à quoi le Fretoir repartit froidement qu'il ne

prenoit pas le change.

Cette Avanture finie, tous se retirérent. Le Duc de Beaufort croioit avoir fait une Action hérosque, & ses Amis étoient contens de lui avoir rendu ce service; mais, ceux qui avoient été offensez furent sensiblement irritez contre ce Prince, & demeurérent avec un grand desir de se venger. Le Duc de Candalle, eu son particulier, s'en alla le lendemain au Bois de Boulogne, d'où il envoia Saint Megrin, qui étoit du nombre des Mazarins, appeller le Duc de Beaufort. Il 1épondit qu'il ne se vouloit point battre contre son Cousin germain, avoit dessein de le contenter par tou-

### 149 . Mémoires pour servir

1649 tes les voies qui lui feroient possibles; & que s'il ne pouvoit y réüssir qu'on l'attaquât dans les rues, & qu'alors il racheroit de se dessendre. Saint Megtin lui répondit, que c'étoit proposet l'impossible, puisque de se battre contre lui dans les rues, vû l'assection que le Peuple lui portoit, c'étoit aller au Suplice, & non pas au Combat, & qu'il ne croioit pas que ce parti se pût accepter.

Ensuite de cet Appel du Duc de Candalle au Duc de Beaufort, ce Prince, pendant plusieurs jours, crut qu'on l'attaqueroit hors des rues, c'est à-dire dans le Cours & les Promenades publiques. Il y fut soigneusement avec une grande suite d'Amis: il y fit mener des Chevaux de main, & porter quantité de Pistolets & d'Epées. Cet Appareil de Guerre paroissoit attendre le signal d'un grand combat qui ne se donna point: il fut plus semblable aux Exploits de Dom Duichotte contre les Moulins, qu'à une Querelle de vaillans hommes, tels que l'étoient ce Prince & ses Amis, & ceux qu'il avoit offensez. Presque tous l'auroient, sans doute, emporté par leur Cou-

## à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 141

Courage fur les douze Paladins, s'ils 1649. avoient pû avoir quelque chose à démêler ensemble. Les Maréchaux de France s'emploiérent fortement pour accommoder cette Affaire; mais, le Duc de Candalle refusa de donner sa parole, & quelques autres se cachérent de peur d'être obligés à la donner. Enfin Monsieur de Mets, Oncle du Duc de Candalle, Frere de sa Mere, & Fils bâtard de Henri le Grand, s'emploia avec tant de soin pour empêcher qu'il n'en arrivat du malheur, qu'il fit résoudre le Duc de Candalle, par l'impossibilité de se battre, d'aller à Verneuil avec lui. On força Gersé d'aller en quelque autre lieu, & de cette sorte l'Affaire fut mise en état de se pouvoir terminer par les voies ordinaires.

La Reine reçût cette Nouvelle avec chagrin. Elle écrivit auffi-tôt au Chancellier, qu'elle vouloit qu'il informât de cette action comme d'un Affassinat; mais, comme ses ordres n'étoient pas alors observez, & qu'elle trouvoit dans toutes les occasions qui se présentoient peu d'obéissance dans Paris, ni lui, ni le Prémer Président

# 142 Mémoires pour servir

1649. dent n'en furent pas d'avis. Le Catdinal Mazarin conseilla la Reine d'envoier querir les maltraittez; &, quand ils furent venus auprès du Roi, Monsieur Oncle du Roi prit le soin de les accommoder.

Le Duc de Mercosur prit le parti du Duc de Beaufort son Frere; contre ceux de la Cour, dont le Ministre fut mal content, disant qu'il ne voul sit point donner sa Niece au Frere d'an Extravagant, qui le haissoit, & qui malgré son Alliance se joindroit peutêtre avec ses Ennemis pour l'offenser. Ce chagrin, & l'embarras que le Duc de Beaufort apporta à cette Affaire, en demandant son partage avant la conclusion des nôces, y mit encore de grands obstacles, & la chose demeura quelque tems comme alloupie. Les plus politiques disoient que le véritable sujet de ce retardement étoit, que le Duc de Vendôme, se voiant de retour à la Cour, ne vouloit pas se hater de lier son Fils, l'ainé de sa Maison, à la Fortune d'un Ministre dont la Grandeur étoit diminuée, dont l'Autorité étoit affoiblie, & de qui l'état ne paroissoit pas devoir être permanent.

# à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 143

La Reine étant revenue à Com- 1649? piegne, le Prince de Conti & le Prince de Marsillac y furent , pour achever de tirer du Ministre tous les avantages qu'ils en prétendoient. Madame de Longueville n'avoit rien oublié pour faire, que toutes les graces de la Cour tombassent sur la tête du Prince de Marsillac. Il en receut aussi, & fut traitté comme un homme que la Reine avoit lieu de craindre, & qu'il falloit ménager. On crût neanmoins que malgré ces belles apparences, lui & le Prince de Conti pourroient être arrêtez. Madame de Longueville & toute cette Cabale en eut peur; mais, la Reine n'étoit pas en état de faire de si grands coups. Ainsi, elle prit le parti de leur cacher sa haine, & de leur montrer de la douceur. Le Prince de Conti n'en fut pas plus traitable: il ne visita point le Ministre, & eut la hardiesse d'approuver l'Action du Duc de Beaufort, & de dire tout haut en présence de la Reine, qu'il s'étoit offert à lui dans cette occasion. Il l'avoit fait, quoi que dans le vrai il ne l'aimât pas ; mais, c'étoit alors avoit l'ame belle & généreuse que de mon-

### 44 Mémoires pour servir

1649 trer de l'opposition aux sentimens & aux intérêts de la Reine : on appelloit vertu & fermeté ce qui se faisoit pour se conserver en réputation parmi les Mécontens & les Revoltez, dont le nombre étoit en effet si grand, qu'il sembloit que d'être avec eux c'étoit au contraire se mettre du nombre des plus forts. Autant que je hai l'adulation la flaterie, & l'esclavage ordinaire de ceux qui approchent des Rois & qui les empoisonnent & les perdent par ces mauvailes voies, autant suis je Ennemie de la fausse raison de ceux qui croient que c'est l'amour de l'équité qui les porte à blâmer toujours les actions de nos Souverains, & de hair incessament ceux qu'ils aiment. Nous devons de l'obeissance à nos Rois, & à ceux qui nous commandent de leur part. Saint Paul ordonne aux Chrétiens de respecter les Puissances, & dit que toute Puissance vient d'en-Pourvû que nous évitions de leur obéir en des choses qui seroient contre la Loi de Dieu & contre les Maximes de la Probité, que nous ne les flattions point dans leurs Passions déréglées, & que nous ne trompions point à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 145

point dans leurs Injustices s'ils en ont, 1649. alors nous fommes dans le véritable chemin de la vertu & de la générosité; & nous avons tort si, pour acquérir de la gloire, nous travaillons à les deshonnorer. Leurs Ministres, qui font ceux que nous censurons avec le plus de liberté doivent être regardez comme ce prochain que l'Evangile nous commande d'aimer. Le respect, que nous devons à nos légitimes Maitres, nous oblige d'en avoir aussi pour eux, & nous ne pouvons nous dispenser de ce devoir; mais les hommes, pour l'ordinaire, s'imaginent qu'il y a de l'honneur à n'être pas dans ces Sentimens: & quand ils veus lent paroitre avoir de meilleures & de plus droites intentions, c'est quasi toujours par de fausses vertus qu'ils affectent de suivre; & l'intérêt ou la passion produisent quelque fois leurs plus belles actions, tant il est vrai que dans celles des plus sages il y a toujours du moins un mêlange honteux du mal avec le bien qui nous doit tous humilier.

Alors notre Armée à demi paice par Le 27 des créations de quelques nouvelles Juin. Char-

Tome III.

# 146 Mémoires pour servir

1649. Charges, & par les soins du Cardinal Mazarin, étoit belle, puissante, & composée de trente deux mille hommes, avec quatre vingt pieces d'Artillerie. Dans cet état, par l'ordre du Ministre, elle assiégea Cambrai, & en peu de tems la circonvallation en fut faitte, moiennant vingt mille écus que l'on donna aux soldats, un écu par chaque toise. Ce dessein, dans un tems si mauvais parut grand & digne d'estime: il devoit faire voir aux Frondeurs, que le Ministre étoit capable des plus hautes entreprise, & que celui qui résistoit à tant d'Ennemis par la douceur & la Paix, faisoit la Guerre aussi Mardiment quand il la falloit faire, & étoit un homme qui malgré la foiblesse qu'on croioit être en lui, étoit à craindre, & difficile à chasser. Le Comte d'Harcourt commandoit l'Armée; & de si bonnes Troupes; sous un Général qui avoit été jusques alors fort heureux, faisoit espérer à la Reine la prise de cette Place: mais, par un malheur effroiable, lors qu'elle étoit pleinne de cette croiance, elle reçue un Courrier de la part de ce Général, qui lui aprit que les Allemans comman-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 147 mandez par Erlac, avoient laissé passer 1649. les Ennemis par leur quartier, que la Place étoit secourue, & qu'il avoit levé le Siege. Cette mauvaise Nouvelle donna une si grande douleur à la Reine, qu'elle causa de la joie à ses Ennemis; & son Ministre, contre sa coutume en parut visiblement affligé. Les Troupes Allemandes avoient bien fervi le Roi depuis qu'elles avoient quittées M. de Turenne. Elles avoient néanmoins commis de si grands Sacrileges, & fait de si grands maux, que leur secours ne pouvoit pas être estimé par des Catholiques : & en cette occasion Dieu nous fit bien voir, qu'il nous vouloit punir par eux mêmes de leurs impiétez. On foupçonna le Vicomte de Turrenne d'avoir, par les Amis qu'il avoit dans ces Troupes, fait faire cette trahison, pour se faire regretter ou rappeller par le Ministre. Le Comte d'Harcourt demanda pour sa satisfaction qu'on informat contre ces Etrangers. Il avoit intercepté une Lettre Espagnole écrite au Comte Dom Garcia qui commandoit dans Cambrai, où l'on avertissoit ce Gouverneur qu'un tel jour l'Archiduc fe148 Mémoires pour servir

1649 roit ses efforts pour secourir la Place, & qu'on attaqueroit par deux endroits afin de pouvoir entrer par le troisieme. Ce Général publia cette Lettre par le Camp, exhorta ses gens à bien faire, anima toute l'Armée à se bien deffendre, n'oublia pas les Allemans, & prit son poste en un lieu où la circonvallation n'étoit pas encore achevée, qui étoit le plus perilleux. Ce jour venu, & les ordres données pour se bien deffendre, les Ennemis passérent par une barriere qui étoit dans le quartier d'Erlac, réservée dans cet endroit pour aller au fourage, sans qu'il se tirât un seul coup de mousquet, sans bruit, & sans opposition. Ils entrérent en disant Erlac, Erlac, en tel nombre qu'il leur plut, & sans que les autres quartiers pussent le scavoir. Ceux de la place, pendant que les Troupes de l'Archiduc accomplissoient leur dessein, attaquérent vigoureusement le quartier de Villequier par une fortie qu'ils firent sur lui; &, dans le tems qu'il se' deffendoit, les Allemans contre leur ordre, étoient venus le secourir. Ce sut la seule raifon cu'ils donnérent au Comte d'Harcourt,

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 149 court, quand il leur fit des plaintes 1649. du malheur qui étoit arrivé. Ils lui dirent qu'ils avoient crû bien faire d'y aller ; ce qui n'est pas dans la Guerre, à ce que j'ai oui dire, une bonne raifon, mais au contraire fort condamnable, chacun étant obligé de demeurer dans son porte : aussi ne fut elle pas bien recue. Le Cardinal Mazarin blâma le Comte d'Harcourt d'avoir levé le Siege, sans ordre du Roi, & disoit que s'il fût demeuré devant cette Place, il auroit pû le continuer avec succès. Ce Ministre vit donc en un moment ce grand projet ruïné & ses espérances perdues. Il fallut alors qu'il se servit de ses finesses, & de sa méthodique benignité, pour se garentir des coups de ses Ennemis, qui par cette mauvaile Avanture devinrent plus forts & plus dangereux.

Dans ce même tems, le Coadjuteur donna des marques du mépris qu'il faisoir du Ministre, par la maniere dont il en usa dans son Voiage de la Cour; car enfin aiant résolu de rendre ses respects à la Reine, il partir de Paris, protestant tout haut qu'il ne visiteroit point le Cardinal. La 1649. Reine, comme je l'ai déjà dit, avoit été long-tems sans vouloir recevoir sa Vifite; mais fon Ministre lai conseilla lui même de le voir : il cru qu'étant sa Bienfaitrice elle le convertiroit. Cette Princesse, qui tournoit agréable. ment toutes les choses qu'elle vouloit dire, lui fit des reproches obligeans sur sa conduite, & lui dit qu'elle ne pouvoit pas être satisfaite de lui tant qu'il ne verroit point celui qu'elle vouloit foutenir contre toutes leurs Factions. Elle lui dit de plus, qu'il devoit penser qu'elle ne le croiroit jamais dans ses intérêts, s'il n'entroit dans ses sentimens; & qu'elle demandoit de lui cette preuve de sa Reconnoissance. Le Coadjuteur, sans se relacher de sa prémiere résolution, lui répondit qu'elle avoit un Pouvoir absolu sur ses volontez; mais qu'il la suplioit très humblement de trouver bon qu'il ne vît pas si-tôt le Cardinal Mazarin, parceque ce seroit lui faire perdre son crédit dans Paris, que de l'obliger à faire des actions si contraires à sa derniere conduite; que cette apparente légéreté le deshonorant lui ôteroit le moien de la pouvoir servir uti& l'Histoire d' Anne L' Autriche. 151

utilement dans les occurrences qui 1649. pourroient arriver; mais, que quand il seroit tems, il scauroit bien faire tout ce qui seroit de son devoir, pour lui montrer qu'il étoit son Serviteur. De cette sorté, il vit la Reine, il eût la joie de mépriser le Cardinal, & il eut la gloire de cette hauteur, & l'espérance que le Ministre ne le pouvant détruire, & aiant sujet de le craindre, feroit tous ses efforts pour l'acquerir, sans que pour cela il l'en aimat d'avantage. Il ne se trompa pas; car cette audacieuse finesse jointe à beaucoup d'autres, & à une infinité d'intrigues lui firent ensuite obtenir le Chapeau de Cardinal; mais, il fallut qu'il le souhaitât encore quesque tems.

Le Duc d'Orleans aiant appris la Nouvelle de Cambrai, après avoir donné dans Paris le meilleur ordre qu'il lui fut possible, en partit pour aller témoigner à la Reine la douleur qu'il avoir de ce malheur. Avant que de quitter cette Ville mutine, dont le Peuple par sa présence commençoit à reprendre de meilleures inclinations, il assistate le Parlement, les Echevins de Ville, le Corps des Marchands, &

1649. les Bourgeois, que le Roi n'avoit plus nulle mauvaise intention contre eux, que tout étoit pardonné, & que la Reine voulois revenir y faire sa demeure, comme si elle n'avoit cu nut fujet de se plaindre d'eux; mais, il leur dit qu'il falloit lui lever tous les obstacles qui pourroient empêcher son retour, & l'y convier par leur obeissance, leur soumission, & leur respect. Il les conjura aussi d'aider à chatier ceux qui publicient des Li-belles contre l'Autorité du Roi & de la Reine, qui étoient faits pour exciter de la haine contre le Cardinal; car les Auteurs jusqu'alors n'avoient pu encore en recevoir la juste punition qu'ils en méritoient, quoique la Reine l'eut ordonné. Enfin, ce Prince pressa les Mutins de se remettre en leur devoir, & fit fincerement tout son possible pour contribuer à la perfection de la Paix, qu'il avoit desirée de tout son cœur.

Le 8
Il arriva à la Cour le huitieme, & Juillet dès auffi-tot qu'il y fut, il s'apliqua foigneusement aux moiens d'accomoder la querelle du Duc de Beaufort, de Candalle, & des autres offensez.

# à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 153

Les prémieres Propositions, qui se 1649. firent sur cette Affair, surent de permettre le Combat selon l'ancien usage entre le Duc de Beaufort, & de quelques autres Braves de ce Parti Frondeur; & le Duc de Candalle, Boutteville, St. Megrin, le Commandeur de Souvré, Ruvigni, le Fretoir, & Gersé; mais la Reine aiant horreur d'une telle chose, comme tout-à-fait contraire au Christianisme, pria Monsieur de prendre le parti de l'Accommodement, & d'épargner comme Chrétien tant de. braves gens qui pourroient servir le Roi en de bonnes occasions. Elle lui dit même qu'il falloit avoir de la bonté pour les Ennemis de l'Etat, qui étans nez François pourroient un jour se repentir de leurs fautes. Monsieur, qui les considéroit tous, qui aimoit le Duc de Beaufort, & qui n'avoit fait cette Proposition, que pour satisfaire en apparence ceux qui l'avoient conjuré de leurs obtenir cette grace, se trouva de même sentiment que la Reine; &, après avoir consulté les Maréchaux de France, il lui apporta par Ecrit les parolles qu'il

få få

154 , A émoires pour servir

1649. fût d'avis que le Duc de Beaufort devoit dire au Duc de Candalle, & aux autres, qui furent trouvez raisonnables par la Reine; mais, l'Accomodement ne pût fe faire si-tôt, à cause que le Duc de Candalle y réfistoit, & qu'il fût difficile à fatisfiire. Monsieur à peine étoit parti de Paris pour Amiens, qu'il arriva une autre Avanture aussi honteuse à coux qui la sirent naître, que l'Action du Duc de Beaufort étoit hardie & inprudente. Le Duc de Briffac, Matha, Fontrailles, & quelques autres Irondeurs, après avoir fait un grand repas chez Termes, d'où ils fortirent tous en mauvais état, se mirent à courrir les rues, & à faire mille Extravagances. Comme en effet ile n'avoient plus de Raison, l'impression des choles qui demeurent dans l'Esprit, quoique le bon sens n'y soit plus, fit une fi grand effet en cux, que rencontrant dans leur chemin deux Valets de pied du Roi, le respect qu'ils devoient à ce Nom aiant té banni depuis long-tems de leurs ames, ils les appellérent, & leurs dirent mille Injures, & les battirent OII-

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 155 outrageusement. Ces pauvres gar- 1649. cons, qui passoient leur chemin, & qui ne songeoient à rien, connoissant qu'ils étoient maltraittez par des perfonnes de qualité, qui devoient avoir respecté les livrées de leur Maitre Commun, leur dirent qu'ils s'étonnoient qu'étant au Roi, ils en usassent de cette sorte. Ces Emportez leurs répondirent qu'ils le faisoient pour cette même raison; & ajoutérent, Portez cela à votre Maitre, d la Reine, & au Cardinal Mazarin. Il y eut un de ces Valets de pied si blessé, qu'il fallût le mettre entre les mains des Chirurgiens, & l'autre alla trouver la Reine, pour lui faire des plaintes des coups qu'ils avoient reçûs. Elle voulut le voir. & parler à lui, pour sçavoir le détail de cette Affaire. Elle en fut touchée, & envoia ordonner au Chancellier, & au Prémier Président, d'en informer: leur mandant, que pour cette fois elle vouloit que la Justice en sut faite, & tres exactement : mais, cette Petite Fille de tant d'Empereurs, & de tant de Rois, & le Petit-Fils de

Saint Louis, eurent le déplaisir de GĠ

n'être

155 Memoires pour servir

1649 n'être pas obéïs. Les Bourgeois, qui avoient été les témoins de cette action, en furent néanmoins scandalisés, & quelques uns dirent qu'elle étoit bien vilaine. On en fit les Informations, & le Procureur du Roi n'aiant point voulu nommer le Duc de Briffac pour lui rendre plus de respect, ce Duc alla lui-même présenter une Requête, où il se nomma exprès, afin de faire prendre à cette Affaire la voie du Parlement, qui est le luge des Ducs & Pairs Ils crûrent que cette Compagnie connoisfant de leur Crime, ils en seroient favorablement traités; & de plus ils jugérent que cela ferviroit à faire afsembler les Chambres, & que par ce moien beaucoup de choses se pourroient remettre en question. Le Ministre, adverti de cette finesse, peutêtre par les Amis de ces Debauchés, conseilla la Reine d'oublier cet Outrage, & de se souffrir avec autant de patience que tant d'autres qu'elle avoit reçus: ce que cette Princesse fit avec beaucoup de peine. Elle aimoit la justice, & auroit volontiers souhaité de la pouvoir faire au Roi son Fils .

à l'Hissoire d'Anne d'Autriche 157
Fils, n'étant pas raisonnable que pour 1649.
être Roi il sût le seul offense avec
impunité.

La présence de nos Rois est un grand charme pour les Parisiens: elle leur est utile. Par cette raison, ils la desirent; & dans toutes nos Guerres, ceux qui ont voulu broiller l'Etat & faire des Séditions, se sont toujours fervis envers le Peuple. pour l'emouvoir, & le faire révolter, de la crainte de perdre le Roi, & de le voir sortir de leur Ville. Les Frondeurs sachant cette vérité, n'apréhendoient rien tant au monde que fon retour: c'est ce qui leur faisoit faire des choses si extrêmes pour l'empêcher d'y venir, & d'y amener le Mi. nistre. Toute leur Domination n'étoit fondée que fur leur déréglement, & par la ils espéroient pouvoir faire peur au Cardinal; mais ils voioient en même tems que s'il n'en vouloit point avoir, la présence du Roi leur feroit quitter l'ur forteresse, & les feroit devenir les Esclaves de celui qu'ils avoient fait profession de méprifer.

L'Accomodement de Madame

Après avoir obtenu son amnistie, elle étoit sur la parole du Cardinal à Dampierre, afin de pouvoir revenir de meilleur grace à la Cour.

Le Coadjuteur faisoit espérer de s'adoucir; & Madame de Chevreuse, qui étoit son Amie, assuroit de ses bonnes intentions, ce qui faisoit croire au Ministre, que malgré les Frondeurs il pourroit rammener le Roi à Paris. Le reste des Révoltez, ainsi que je viens de le dire, ne subsistoit encore que sur le doute de ce retour. Lui même étoit persuadé qu'il étoit nécessaire, tant pour rétablir la créance de la Paix dans les Païs Etrangers, que les Revenus du Roi & fes Finances. Les Provinces ne païoient plus; les Tailles n'étoient plus levées éxactement, les Peuples par tout vouloient respirer le doux air de la Liberté; &, a leur ordinaire, se plaignoient des Impôts & des Subsides. Les pauvres Païsans & les Laboureurs gémissoient; mais, il étoit impossible de comprendre la raison de leurs fouffrances, vû les grandes diminutions qui avoient été faites en leur faveur.

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 159 veur. Il falloit nécessairement l'attri-2649. buer au Desordre qu'avoit causé la. fausse Réformation des Révoltez. La Maison du Roi étoit plus véritablement encore en pitoiable état : elle étoit mal entretenue, sa Table étoit souvent renversée, une partie des Pierreries de la Couronne étoient en gage, les Armées étoient sans solde, & les Soldats, quoique fideles, n'étant point paiés, ne pouvoient combattre Les grands & les petits Officiers fans gage, ne vouloient plus fervir, & les Pages de la Chambre étoient renvoiés chez leurs parens, parceque les prémiers Gentilshommes de la Chambre n'avoient pas de quoi les entretenir. Cette Monarchie enfin, si grande, si riche, & si opulente, dont le Souverain a une Cour qui est l'Admiration de toute l'Europe, en peu de tems fut réduitte à une grande misere. Par conséquent on peut dire, que tous les biens, qui sont si admirables, & qui nous paroissent si dignes de notre estime, ne sont en effet ni bons ni essentiellement estimables, puisqu'ils se perdent si aisément.

160 Mémoires pour servir

Le Roi d'Angleterre alors vint en France, après avoir été reconnu Roi parelle. Il revenoit de Hollande, pour voir la Reine sa Mere, qu'il n'avoit point vue de puis leur malheur. Il logea à Saint-Germain; que que la Reine lui avoit envoié offrir à Peronne par le Duc de Vendôme, pour y demeurer tant qu'il lui plairoit d'être en France. Il l'accepta volontiers; car, dans l'état où il étoit, chargé d'un deuil aussi doublement funeste qu'étoit le sien, il devoit de sirer de n'etre pas à Paris.

Quand il arriva, le Duc de Vendôme lui mena les Caroffes du Roi. il s'arrêta à Compiegne où il vit le Roi qui alla au devant de lui demi lieue, & fut reçû de lui & de la Reine avec toutes les marques d'affection que Leurs Majestez devoient à un si grand Prince. Le Roi lui donna un Diner véritablement Roial; mais ce fut plûtôt par les Personnes Roiales qui s'y trouvérent, que par lappareil & la magnificence. Il n'y eut à table que les deux Rois, la Reine, Monsieur Frere du Roi, le Duc d'Orleans Oncle du Roi, & Mademoi-

à l'Histoire d'Anne d'Aitiche 161 felle Fille du Duc d'Orleans. La 1649. Princesse de Carignan, comme Princesse du Sang, insista pour être de ce repas; mais le Duc d'Orleaus s'y opposa, disant que si elle en étoit, il vouloit que Madame de Loraine y fût aussi, qui étoit la belle Sœur & la Cousine germaine de Madame la Duchesse d'Orléans sa Femme. Madame de Carignan, qui avoit préten-du cette grace par le nom de Bourbon qu'elle avoit l'honneur de porter (\*), fut si vivement piquée de ce refus, que ne pouvant le souffrir el-(\*)La le partit de la Cour, & marcha tou- reffe de te la nuit pour retourner à Paris, di- Carifant qu'elle ne reverroit jamais la Rei- gnan ne; mais, comme cette Princesse n'é- étoit toit pas toujours stable en ses plus Sceur du feu justes résolutions, son dépit, selon Comte la raison, se passa bien vite, & quel- de Soisques petites douceurs de la part de la sons. Reine guérirent son cœur de ce chagrin. Cette Cour Angloife demeura quelque tems à Saint-Germain, où elle fut peu fréquentée de nos François: quasi personne n'alloit visiter, ni la Reine d'Angleterre, ni le Roi fon Fils. Il y avoit de grands Seigneurs

1649. gneurs Anglois, qui avoient suivis la destinée de leur Prince, & qui composoient leur Cour. Il ne faut pas s'étonner de leur folitude, le malheur étoit de la partie, ils n'avoient pas de graces à faire, ils avoient des Couronnes sans puissance, qui ne leur donnoient point les moiens d'élever les hommes, & de leur faire du bien. Leur suite avoit été grande, quand les richesses, la grandeur, & les dignitez étoient en leurs possessions; car, ils avoient de la foule autour de leurs personnes. Cette Reine malheureuse avoit eu de la joie, des tresors, & de l'abondance; & j'ai ouï dire à Madame de Chevreuse, & à beaucoup d'autres qui l'avoient vue dans sa splendeur, que la Cour de France n'avoit pas alors la beauté de la sienne; mais, sa joie n'étoit plus que le sujet de son deselpoir, & ses richesses passées lui faisoient sentir d'avantage sa pauvreté présente. Dieu veut que les grands aussi bien que les petits eprouvent les maux de la Vie; &, comme dit le sage Seneque, la Nature tempere tout cet Empire du Monde par des Changeà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 16; mens continuels, & la durée des choses 1649 de soutent par leurs contraires. Cette diversité fait la beauté de l'univers, & si la grandeur de Rois n'étoit point sujette aux coups de la Fortune, ils ne seroient plus hommes Il faut donc admirer le pouvoir de Dieu dans la soiblesse de ses plus illustres Créatures, & dans l'élévation qu'il lui plait pour l'ordinaire de leur donner.

Comme les Rois ne sont pas toujours malheureux, ou qu'ils ne le font par tous, il y cut une Reine qui après avoir souffert la dure liaison d'un sacheux Mari, épousa en secondes nôces un Roi dont elle étoit aimée, & qui même par cette action donnoit licu de croire qu'il pouvoit être honête homme. La Reine de Pologne, après avoir perdu un Mari, qu'elle n aimoit guerres, se trouva aimée de son Frere, qui prétendoit à la Couronne, & qu'un jeune Frere fon Cadet, fous prétexte qu'il avoit eu quelque engagement à l'Eglise, lui disputa quelque tems. La Re ne veuve, ainsi que je l'ai dit, étoit de-. meurée riche d'Argent & d'Amis;

1649. elle avoit acquis du crédit parmi ses Peuples : si bien que le Prince qui l'estimoit la trouva en état de lui aider à surmonter les difficultez qu'il rencontroit dans son Election, & capable de le rendre houreux par la possession de sa Personne, austi bien que par celle de ses trésors. Quoiqu'il fût Frere du feu Roi, & par conséquent dans un degré de pro ximité deffendu, il espéra, comme il arriva en effet, que le Pape ne lui refuseroit pas la Dispense nécessaire pour l'accomplissement de son Mariage; mais, cette Princesse alors étoit malade, & n'ôsoit penser qu'à la mort. Elle en approcha d'assez près, pour y penser tout de bon. Elle sit son testament, & laissa sa Sœur la Princesse Palatine, qui étoit en France, héritiere de tous ses biens. Le Prince de l'ologne en étoit au desespoir; &, à ce que j'ai ouï dire, lui rendoit par soins & ses inquiétudes des marques de son amitié. Enfin, la fanté lui étant un peu revenue, le desir de régner tout de nouveau, & de régner avec un Prince qu'elle pouvoit aimer, l'obligea de travailler pour

à l'Histoire d'Anne d'Autric'e. 165 pour elle & pour lui. Comme les 1649. Peuples étoient déjà accoutumez à sa domination, & qu'elle leur étoit agréable par sa capacité & sa douceur, ils se laissérent assez aisément persuader par elle, & les Créatures qu'elle avoit faites dans cette Cour lui servirent utilement. Son âge un peu bien avancé ne leur déplaisoit pas: ils voient toujours avec foie la stérilité de ceux qu'ils ont mis sur le Trone; à cause que les Grands du Roiaume, ne sçauroient presque leur refuser d'élire leurs Enfans, quand' ils en ont qui sont capables de succeder à leurs Peres. Cette complaisance leur coute le plaisir d'en choisir un autre; ce qui leur est toujours agréable. Quoique l'inclination, que ce Prince avoit pour la Reine de Po logne, l'eut porté à la sonhaiter, je sai d'une personne qui étoit alors au près de lui en qualité d'Agent pour le Roi, qu'il avoit senti de la peine de ce qu'elle n'étoit plus jeune; &, quand il se vit Roi, il lui dit qu'il ctoit vrai que la Reine avoit beau-

coup de mérite, qu'il ne pouvoit la trop estimer; mais, qu'il voioit ce

qu'il

164). qu'il donnoit à cette estime, & à son inclination; & qu'il sçavoit bien qu'il auroit pû trouver une Princesse plus jeune, plus riche, & qui lui auroit pû dennier des Alliances plus avantageuses que celles qu'il auroit par elle, qui dans son Païs ne lui pouvoient servir de rien.

Ce Mariage se célébra au bout de l'anne du Deuil de cette Reine veuve, avec toutes les magnificences requises en ces occasions. Nos relations en furent alors remplies: elles nous aprirent qu'elle avoit été portée à l'Eglise en triomphe dans un Char d'argent d'oré, doublé de toile d'argent, que le Festin fut beau, quoique les viandes y fussent apprétées à la mode du Païs, fort éloignée de notre délicatesse & de nos ragouts; & fur tout, que le Roi & la Reine de Pologne y parurent contents. C'est un double bonheur à une Reine des Scythes, d'avoir un Mari capable de quelque Société: leur Cour est d'ordinaire fort deserte, & les Divertissemens n'y sont pas fréquens. C'est une famille particuliere: on n'y voit nulles personnes de qualité, que

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 167

dans les tems des Diettes; & quoique 1649, je fois persuadée que la rasson habite en tous Païs en général, on peut dire, qu'un bon Mariage, qui est un bonheut en tous lieux, doit être plus estimable dans un Roiaume, où la proximité des Turcs, dont les coutumes sont opposées aux nôtres donne du

desavantage aux Dames.

Laissons les Etrangers, pour parler de la France. Le Duc d'Orléans, voulant finir la Querelle du Duc de Beaufort, après avoir fait avec tous les Intéressés beaucoup de Consultations, lui écrivit une Lettre pour le convier de l'aller trouver à Nanteuil. Il lui donna sa parolle pour sûreté à lui & à toute sa troupe, & lui même alla Le'15. le trouver le quinzieme du mois au Juillet. rendez-vous qu'il lui avoit donné. Le Le Duc de Brissac, le Maréchal de la Mothe, & les autres nommez dans l'Histoire du Jardin, suivirent le Duc de Beaufort; & Fontrailles, & Matha, quoique plus criminels que les autres, à cause des Valets de pied qu'ils avoient battus, furent aussi de sa Troupe. Quand le Duc d'Orleans le scut, il le trouva mauvais, & envoia

168 Mémoires pour servir

1649. le Maréchal d'Estrées dire à Prince Frondeur, qu'il ne vouloit point voir ces deux derniers, qui étoient dignes de punition, aiant manqué au respect qu'ils devoient au Roi & à ses livrées. Le Duc de Beaufort, qui s'étoit engagé de les mener sur la Lettre que le Duc d'Orleans lui avoit écritte, se facha contre le Maréchal d'Estrées son Oncle, Frere de sa Grand-Mere la Duchesse de Beaufort, & il lui dit que n'aiant point eu de dessenses de la part de Monsieur contre aucun particulier, il n'étoit point coupable de les avoir reçus en sa compagnie; que le Duc d'Orleans ne les voulant point voir, & lui ne les pouvant quitter, il falloit qu'on lui permit de s'en retourner à Paris. Il proposa de s'accomoder pour tous, tant pour son affaire ou tous ses Amis n'avoient nul intêret que le sien, que pour ces Débauchés; & offrit de se mettre entre les mains du Duc d'Orléans son Protecteur particulier; & de donner en sa personne toute la satisfaction qu'on pouvoit espérer de tous les coupables ensemble: en quoi il fut louable, & tout ce qu'il fit alors paroissoit partir d'un grand cœur.

### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 169

Plufieurs petites Négociations se fi- 1649. rent entre les deux Partis, & la conclasion fut enfin que les deux hommes, que Monsieur ne vouloit point voir, demeureroient avec quelquesuns de leurs Amis éloignés de sa présence; que les principaux Acteurs paroitroient seuls devant lui; & que ceux là s'accommoderoient pour eux, & pour les absens. Le Duc de Beaufort avoit remis tous ses intérêts entre les mains du Duc d'Orléans, & l'affection d'un si grand Protecteur l'avoit fait espérer de se pouvoir tirer aisément de cet Embarras; mais, son Affaire étoit si mauvaise que Monsieur ne put pas s'empêcher de le condamner lui même à de grandes satisfactions. On fit lecture d'un Papier , où elles étoient très amples, où se trouvérent écrits les mots de repentir & de pardon ; & il fallur qu'il le demandat au Duc de Candalle, & à toute la troupe offensée. Ils s'embrassérent ensuite, & demeurérent ensemble le reste de la journée, occupez à faire la Cour au Prince qui les avoit accomodez. Il n'étoit guerres moins respecté en France que s'il eut été le Roi. Tome III.

1649. outre qu'il étoit estimable par ses bonnes qualitez. Les Princes du Sang les plus proches de la Couronne ont de grands avantages pendant les Minoritez; & il ne faut pas s'étonner si l'Autorité étant ainsi dispensée', les Régentes ont toujours à souffrir de facheuses tempêtes dans l'Etat.

Pendant que ces petites Avantures se passoient, le Ministre travailloit à diminuer la haine que le Peuple avoit contre lui. Il fit semblant de faire une Paix plus importante à la France, que celle des Braves de la Cour & de la Fronde. Pour cet effet, il partit de Le 12 Compiegne le vingt deuxieme du Juillet, mois de Juillet, pour aller à Saint-

Quentin s'aboucher avec Pigneranda Ministre d'Espagne, & dans le vrai avec le Comte d'Harcourt, sur une Entreprise qui regardoit la Guerre.

Aussi tôt après le retour du Cardinal Mazarin, le Prince de Condé revint de Bourgogne; &, comme il n'étoit pas encore résolu de s'abandonner à toutes les passions d'une Sœur, qui ne le gouvernoit pas toujours autant qu'elle le souhaittoit, il parut avoir la même chaleur pour les inteà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 171

intérêts de la Reine que par le passé. 1649. Madame de Longueville, qui tâchoit par mille foins de changer son esprir. avoit déjà tellement altéré celui de Madame la Princesse, que depuis la Paix elle n'avoit point vu la Reine, & paroissoit en tous ses discours entiérement refroidie pour elle. Cette Princesse Frondeuse, après avoir fait ce grand changement, en la personne de Madame la Princesse sa Mere, pour racommoder Monsieur le Prince son Frere avec les Peuples, fit courrir le bruit qu'il étoit devenu dévot en son voiage, & qu'un Chartreux estimé d'une grande vertu l'avoit converti. Elle faisoit toutes ces choses en lui difant qu'il seroit trop heureux un jour de suivre ses Conseils, & en lui prédisant, qu'il se repentiroit de la protection qu'il avoit jusques-là donnée au Cardinal Mazarin.

Le deuxieme, il partit de Paris pour Le 2 aller à la Cour, & féjourna quelques Aout, jours à Chantilli. Il arriva le fixieme du mois à Compiegne; &, fans faire nulle façon, il alla d'abord visiter le Cardinal Mazarin, & lui fit paroitre beaucoup de bonne volonté, &

1649 montra qu'il étoit tout-à-fait éloigné des pensées dont on le soupçonnoit. Il vit ensuite la Reine, & lui dit en niant, que tout ce qu'on avoit publié de lui étoit faux; qu'il n'étoit devenu, ni Frondeur, ni Devot; & l'assûra qu'il renonçoit de bon cœur aux sentimens de sa Famille, qu'il avoua franchement d'être un peu gâtée. Il lui promit de travailler à la rammener dans les bonnes voies, & répondit de leur fidélité. La Reine en fut satisfaite, & crut avoir sujet d'être en repos sur tous les bruits contraires qui avoient courrus. Une personne fort éclairée sur tous les choses du monde (\*) Le (\*), & qui connoissoit ce Prince, Duc de m'expliquant fes contrarietez, me dit Rohan-alors, qu'il n'avoit écouté Madame de Chabot Longueville & sa Famille, que pour se faire honneur à leur égard, parceque cette Princesse, & le Prince de Conti, avoient accoutumé de l'appeler foible, & l'accusoient d'avoir trop de Bassesse pour le Favori. Il m'assura qu'il n'avoit jusqu'alors eu aucun dessein de se brouiller à la Cour; mais, qu'après avoir contenté sa Famille par cette voie de complaisance, il voulois

enco-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 173 encore que cela lui servit avec le Mi- 1649. nistre, en lui donnant une grande crainte de le perdre ; & cette petsonne prophétisant l'avenir me dit que Monsieur le Prince aimant la Paix & ne voulant point se laisser gouverner, il arriveroit néanmoins que peu à pen ses sentimens se changeroient, & que Madame de Longueville avoit bien la mine de le faire aller plus loin qu'il n'en avoit envie ; parce , me ditil, qu'il n'y a rien de si aisé que de trouver les moyens d'irriter un Prince da Sang qui veut toûjours plus qu'on ne lui veut donner.

Le Duc de Beaufort, pour fatisfaire au respect qu'il devoit à la Reine, lui fit demander si elle auroit agréable qu'il allât lui rendre ses devoirs; mais le Ministre, qui n'avoit pas réussi en sa politique de consentir qu'elle vit le Coadjureur, dont elle avoit été si Le prehardiment resusse, n'approuva pas mier qu'elle traittât savorablement le Roi Je redes Frondeurs. Ainsi ple Duc de Beau-vins ce fort sur rejetté, & la Reine me sit jour la l'honneur de me dire ce jour même, de Parque j'étois revenue auprès d'elle comqu'elle ne l'avoit point voulu voir, & piègne.

que

1649. celui là, qu'elle avoit autrefois consideré, lui étoit plus en horreur que les autres, par cette raison qu'on hait beaucoup d'avantage les Ennemis qui ont été Amis que ceux qui nous ont toujours été indifferens. Le Duc de Beaufurt en étoit de même, & l'aiant rencontré dans des Visites à Paris, je trouvois qu'il avoit plus d'aigreur contre la Reine que ceux de ce Parti qui n'avoient jamais été dans ses intérêts.

Madame de Chevreuse aiant été malade depuis qu'elle avoit quitté Paris n'avoit pû joüir encore de la permission qu'elle avoit obtenue de venir voir la Reine. Elle arriva le huitieme à Compiegne, le visage pâle de sa maladie, & le cœur soumis, à ce qu'il parut, à touttes les volontez de la Reine, & de son Ministre. Elle sut reçue à l'heure du Conseil, où étoient le Duc d'Orleans, Mr. le

Le 8

Aout

fut reque à l'heure du Conseil, où étoient le Duc d'Orleans, Mr. le Prince, & le reste des Ministres. Le Tellier, qui avoit sait son Accommodement, me dit ce même soir, qu'il avoit eû de la peine à rassurer son esprit sur les soupçons qu'elle avoit; car malgré la parole de sa Reine qu'il avoit portée:, elle craignoit qu'etant revenie

5 500

d'Histoire d'Anne d'Auriche. 175.
revenue en France sans son consentement, elle ne la fit arrêter. Cette
Princesse étoit si sasse de l'Exil & des
Banissemens, qu'elle les craignoit infiniment; &, pour plus grande sure-

Princesse étoit si lasse de l'Exil & des Banissemens, qu'elle les craignoit infiniment ; & , pour plus grande sûreté, elle avoit voulu que le Prémier Président lui promît aussi de la part de la Reine, qu'elle seroit bien traittée. La Reine, qui ne baisoit que la Duchesse d'Orleans , Mademoiselle , & quelque fois Madame la Princesse, par la qualité de sa Favorite, l'avoit distinguée des autres Princesles & avoit accoutumé de lui faite cet honneur; mais alors elle en fut privée, & la Reine lui voulut montrer qu'elle avoit senti ce qu'elle avoit fait contre elle. Cette Princesse suplia la Reine de lui pardonner tout le passé, & lui promit pour l'avenir une grande fidélité. Ses promesses furent reçues avec douceur & sans reproches, mais avec un air bi en different des caresses qu'elle lui faisoit quand elle en étoit satisfaite. Après avoir salué le Roi, & parlé un moment au Ministre, elle se retira, & la Reine dit avec exclamation à une Personne du Conseil, Qu'en toutes choses elle n'étoit plus H 4 Madame

1649. Madame de Chevreuse, & qu'elle la trouvoit aussi changée, qu'elle l'étoit pour elle, voulant particulierement parler de son visage, qui n'avoit plus guerres de traces de sa beauté passée. Il y eut une grande presse dans l'Antichambre de la Reine , pour la voir passer, & je remarquai par cette curiosité publique, combien le bruit des choses extraordinaires donne d'éclat. Mademoiselle de Chevreuse sa Fille . dont la beauté étoit célébrée, quoi qu'elle ne fut pas parfaitte, reçut de grandes louanges de ceux qui la virent; tant ce qui est nouveau plait presque toujours, & ce qui ne plait pas ne laisse pas d'être admiré. La complaisance ou la mode composent souvent cette admiration , plûtôt que le fentiment de ceux qui louent.

Le neuvieme, le Prince de Conti, convié par la bien séance, par Monfieur le Prince son Frere, & par Monfieur le Prince son Frere, & par son desse particulier, vint à la Cour, à desse d'y faire parade de sa fierte; mais alors, il avoit besoin du Ministré. Les Liégeois lui avoient fait offrir la Coadjutorerie de Liege, pourvu qu'il leur aidât à faire la Guerre u leur

l'Histoire d'Anne d'Antriche. 177 leur Evêque, & il avoit écouté leur 1646. proposition avec quelque desir d'y penser. La hauteur, & les prétentions, ne s'accordent pas bien ensemble. Il avoit promis aux Frondeurs en partant de Paris , qu'il ne verroit point le Ministre; mais, ayant des affaires, il n'y pouvoit iravaitler fans choquer fa promesse. Il fallut donc qu'il le vît : on l'y forca doucement, & il le fouffrit doucement aussi. Le Duc d'Orleans & Mr. le Prince suivans le Roi , le conviérent d'aller diner avec eux chez le Cardinal, & il le fit de bonne grace. Il n'auroit pû même le refuser, puisque le Roi y étoir. Sa proposition de Liege ne fut pas agréée : les difficultez le trouvérent trop grandes pour l'éxécution ; & le Ministre n'étoit pas obligé à le servir.

Ce même jour au Conseil, sur quelque intérêt du Cardinal, la Reine regardant le Prince de Conti, lui en demanda son avis; & comme il ne répondit rien, elle en sur iritée. Le soir, me faisant l'honneur de m'en parler, elle me dit qu'elle n'avoit jamais vû une telle hardiesse, & qu'elle n avoit senti du dépir, parce que H ; C'étoix

16496 c'étoit plûtôt manquer de respect envers elle, que de justice envers son Ministre. Dans ce même conseil, il fut résolu que le Roi iroit bien tôt à Paris. Monsieur & Mr. le Prince, pour obliger les Parissens, pressérent la Reine de s'y résoudre, & assûrérent le Cardinal de leur Protection. Ils avoient tous deux de bonnes & de louables intentions; mais, il est à croire qu'ils se soucioient fort peu de l'événement, & que l'état des choses ne leur déplaisoit pas.

\* C'est Rio turbio gannancia de Pescadores.\* le gain des pé-

Peau

Le Ministre y consentit aussi, espécheurs. rant que la présence du Roi étoufferoit peut-être le reste de la Sédition; wouble mais, comme il avoit vu assez souvent que ce remede n'avoit pas été suffisant pour guérir le mal, il sut louable de s'y résoudre, malgré le péril que raisonablement il pouvoit y craindre. Il fit plus, il ne voulut pas même témoigner de croire qu'il pût y en avoir. Les souffrances abbatent toujours la furie des Peuples, & quoi que Paris neut pas été réduit à une grande

## à l'Histoire d'Anne d'Autriche 179

grande famine, il est pourtant vrait 649. que la Populace avoir senti la nécessi. té : une grande quantité de pauvres gens étoient morts; & ce qui restoit de canaille mutine n'étoit plus qu'une troupe de coquins payée par les Frondeurs, pour faire du bruit & pour crier.

Madame de Montbazon voiant que son Ami le Duc de Beaufort seroit à la fin contraint de fuir la présence du Roi, manda au Ministre, que ce Prince croioit être oblgé pour sa gloire de ne le point voir, & le pria qu'il pût fouffrir qu'il salua le Roi & la Reine à leur arrivée, & qu'ensuite il lui promettoit qu'il se retireroit de Paris, ou qu'il le verroit. Le Cardinal, qui depuis longtems étoit accoutumé à de telles douceurs, & qui ne vouloit pas montrer qu'il se mît en peine du salut ni du mépris du Duc de Beaufort, consentit à ce qu'il desiroit , & crut faire une action de prudence, de lever cet obstacle de son chemin. Le Duc d'Orleans répondit aussi pour lui, & promit de l'abbandonner entiérement, s'il vouloit continuer à faire le méchant personnage de Frondeur. H 6

180 Memoires pour servir

Le sejour du Prince de Conti à la Cour; l'union qui paroissoit malgré les desseins de Madame de Longueville, entre la Reine les Princes du Sang, & le Ministre; Madame la Princesse, qui enfin étoit revenue à Compiegne, & qui témoignoit être fatisfaite d'un Eclaircissement qu'elle avoit eu avec la Reine; l'Accommodement de Madame de Chevreuse, qui faisoit espérer à la Cour celui du Coadjuteur ; le sonpçon qu'on avoit que le Duc de Beaufort commençoit à s'humilier ; & fur tout la joie publique que les Bourgeois avoient du Retout du Roi; metoient les Mécontens hors de cette espérance de pouvoir se soutenir contre la Cour. Ils étoient triftes & commençoient à se justifier du passé , à craindre l'avenir , & a dire que le Cardinal faisoit un tour d'habile homme de revenir, & de n'avoir point de peur. Ils hauffoient les épaules, quand on leur parloit de lui, & disoient pour toute réponse, qu'il étoit plus heureux qu'il ne méritoit de l'être. Parmi cette consternation, il y en avoit encore entre eux d'assez fols pour espérer, que

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 181 que cette journée, dans laquelle il 1649. entreroit à Paris, pourroit lui être fatale ; & disoient , que si le Peuple s'avisoit de crier Vive le Roi, & non point Mazarin , il étoit perdu. Il . y eut des personnes de cette Faction seditionse, qui donnérent de l'argent, pour esfayer ce dernier remede; mais, cette pauvre invention, tant de fois. pratiquée, & dont les sois mêmes commençoient à se dégouter, ne leur réussit point , & le tems étoit venu , qu'il falloit que le Mazarin commencat à se faire craindre de ses Ennemis. La Reine, ne voulant point donner le moien aux Mal-intentionez de faire quelque nouveauté, se hâta de partir de Compiegne. Le Roi & elle arrivérent a Paris le dix huitieme du mois

Nous admirames une merveille, Le 18 qui à peine éroit croiable, vû les cho-fente les passées. Le Roi & la Reine forent du Roi reçûs avec tous les applaudissemens & & de la les cris de joie accoutumez, & pratiqués par les Peuples en de telles occapies a sons On ne parla point du tout du Guerre, Mazarin, & toutres ces Acclamations publiques, sembloient présager

F1 S

d'Aout.

1649. une véritable Paix. Le Prince de Conti, qui avoit été malicieusement destiné par la Reine pour être mis à la portiere du Carosse avec le Ministre prévint la Cour de quelques jours ; ne voulant pas , à ce qu'il disoit, être témoin de la gloire d'un homme dont il s'étoit déclaré l'Ennemî. La Reine, qui croioit qu'il étoit permis de tirer ses avantages des' occurrences qui se peuvent présenter; eut taison de vouloir mener en triomphe son Ennemi défait, & la pruden ce de ce Prince lui déplut un peu. Quand elle arriva à Paris, elle me fit l'honneur de me dire en riant , quelle étoit au desespoir de n'avoir pu réiffir à cette innocente vangeance.

Ce fut donc un véritable prodige que l'Entrée du Roi en ce jour, & une grande Victoire pour le Ministre. Jamais la foule ne fur si grande à suivre le Carosse du Roi, & il sembloir par cette allegresse publique, que le passe fit un songe. Le Mazarin si hai étoit à la portiere avec Mr. Le Prince, qui sur regardé attentivement de tous ceux qui suivoient le Roi. Ils se disoient les uns aux autres, com-

a l'Histoire d' Anne d'Autriche 183 me s'ils ne l'eussent jamais vû , Voilà 1649. le Mazarin. Quelques uns voiant arriver un Carosse du Corps tout sermé , dirent qu'il étoit caché dedans , & volurent y voir ; mais , ce fut plutôt une raillerie qu'une malice. Quand le Roi & la Reine arrivérent, la foule sépara du Carosse du Roi les Gendarmes, les Chevaux - legers, & toutte la suite Roiale. Les Peuples, qui les arrêtoit par la presse qui se rencontra dans les Rues, benissoient le Roi & la Reine, & parloient à l'àvantage du Mazarin. Les uns disoient qu'il estoit beau, les autres lui tendoient la main , & l'assuroient qu'ils l'aimoient bien , & les autres disoient qu'ils alloient boire à sa santé. Après que la Reine fut entrée chez elle, ils le mirent tous à faire des feux de joye, & à benir le Mazarin, qui leur avoit rammené le Roi. Il leur avoit fait sous main distribuer de l'argent : c'est pourquoi ils juroient qu'il étoit un bon homme, & disoient qu'ils avoient été trompez, quand ils avoient tant crié contre lui. La Reine fut ravie de cette réception : il lui sembloit que ces applandissemens - 6toient

### 184 Memoires pour servir

1649, toient des marques de l'Aprobation qui étoit due à sa fermeté; & cette joie publique lui fut d'autant plus agréable, qu'elle s'y attendoit moins. La raison avoit voulu son retour, la même raison l'avoit conseillée de s'abbandonner au Peuple, sans nulle précaution, pour leur montrer plus de confiance, & même ilavoit fallu le faire, ainsi, pour faire voir aux Ennemis de l'Etat, que le Roi ni elle ne craignoient rien ; mais , dans le vrai cette journée avoit été appréhendée par le Ministre, qui avoit reçu plusieurs avis, envoiés sans doute par ceux qui craignoient fon retour , qu'il eut à se garder , & que le Peuple à sa vue se souleveroit contre lui-

La Reine en arrivant me dit, qu'elle avoit été furprise de l'excessive d'elle presseroit pas attendue à une telle sete. Les Frondeuts, ainsi qu'il est à croire, surent au desespoir de ce changement : les indisférens le regardoient avec étonnement; & tous eurent lieu d'être à jamais persuadez de la ségéreté des Peuples, & de da facilité qu'ils ont de joindre les contraires ensemble. Le Palais

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 185 Palais Roial se trouva aussi rempli de 1649: personnes principales & de qualité, que les Rues l'étoient de menu Peuple. Le Roi & la Reine furent saluez de cette illustre troupe, & en particulier par le Duc de Beaufort que le Duc d'Orleans ammena du milieu de cette foulle dans le petit Cabinet. Le Ministre n'y étoit pas : il étoit allé se repofer dans fon appartement. Prince sit à la Reine, après avoir salué le Roi, un compliment composé d'une protestation de fidélité. Elle lui répondit seulement que les effets la persuaderoient de la Vérité de ses parolles. Le Duc d'Orleans, qui savoit que cet entretien ne pouvoit pas durer long tems, dit tout haut qu'il falloit laisser reposer la Reine de la fatigue qu'elle avoit eue, & sortit aussi tot, en protestant qu'il étoit lui même bien las. Monsieur le Prince le suivit , & le Duc de Beaufort en fit autant. La Reine donna le bon soir de bon cœur à toute la compagnie; &, après qu'elle se fut deshabillée & quelle eut visité son Oratoire, pour rendre graces à Dieu des affistances visibles qu'elle recevoit de sa main toute

puissante

186

1649, puissante, elle parla tout le soir avec plaisie des applaudissemens de son Entrée; & nous conta toutes les donceurs que le Lavandieres, les Ravaudeuses, & les Femmes des Halles, avoient dites à son Ministre, qui sans doute surent alors plus agréables au Cardinal Mazatin, que ne l'auroient été celles des plus belles Dames de l'Europe.

Le lendemain , le Coadjuteur , à la tête du Clergé, vint saluer le Rol & la Reine. Il fit à Leurs Majestez une Harangue, qui par sa briéveté montroit assez qu'il étoit au desespoir d'être obligé de leur en faire. Il parut interdit. Son audace, sa hardiesse, & la force de son Esprit, ne l'empêchérent pas en cette occasion de sentir ce respect & cette crainte que la coutume & le devoir ont si fort imprimé dans nos ames pour les Personnes Roiales. La terreur, que la finderele donne infailliblement à tous les coupables, se fit voir sur son visage. Etant auprès de la Reine, je remarquai qu'il devint pâle, & que ses levres tremblérent toujours, tant qu'il parla devant le Roi & elle. Le Mi-

nistre

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 187 nistre étoir debout auprès de la Chaise 1649. du Roi, qui parut en cette rencontre avec un visage qui marquoit sa Victoire; & sans doute qu'il sentit de la joie de voir son Ennemi dans cette angoiffe. Je remarquai, aussi que le Coadjuteur, malgré cette grande frayeur qui l'avoit saisi, eut la fierté de ne pas regarder le Cardinal : il fit sa révérence au Roi & à la Reine, sans jetter les yeux sur lui & s'en alla bien faché sans doute contre lui même, d'avoir donné des marques publiques du trouble de sa conscience. La Reine en reçut de la joie. Ce tremblement honoroit la fermeté de son courage, qui avoit résisté si constament à tant d'obstacles ; & comme j'avois l'honneur d'être auprès d'elle, quand le Coadjuteur lui parla, aussi-tôt qu'il fut parti, elle me fit un figne de l'œil; & , m'étant baissée pour l'écouter, elle me-demanda si je n'avois pas bien vu au visage du Harangueur Combien l'innocence est une belle chose ? Ensuite elle ajouta, Sa honte me fait plaisir, & si j'avois de la vanité, je pourrois dire même qu'elle me donne de la Gloire;

mais

183 Mémoires pour servir

1649. mais, il est sans doute , me dit-elle ; qu'elle doit étre bien honorable à Mon-

seur Le Cardinal. Ensuite de cette Harangue, vint le Parlement, la Chambre des Comptes, la Cour des Aides, le Grand Conseil, les Maitres des Requêtes, le Corps des Marchands, la Ville, & tous ceux ensin qui ont accoutumé de saluer le Roi, quand il revient dans Paris. Toutes les Compagnies par leurs paroles témoignérent qu'elles étoient fort soumises. Le Parlement en général parut être bien intentionné; mais, comme il voioit qu'il avoit eu la force de résister au Roi, & qu'il n'avoit pû le chatier selon qu'il avoit montré d'en avoir le dessein, cette Compagnie se crosoit en état de tenir bon contre la Puissance Royale quand bon lui sembleroit; & on pouvoit craindre qu'elle ne fût pas encore dans les dispositions de fidélité & de respect qu'elle devoit avoir. Il n'est que trop vrai que les suites en furent mauvaises; & que les fautes qu'elle a depuis faites contre le Service du Roi procédoient de ce prémier Engageà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 189

Engagement ou plusieurs de ce Corps 1649; s'étoient mis, qui paroissoit coloré du Bien public, & dont néanmoins la source étoit la passion & l'interêt de ceux en qui l'Ambition eut toujours

trop de pouvoir.

Le Coadjuteur n'étoit pas en seureté à Paris sous la Puissance Roiale. Il falloit qu'il rendît homage au Ministre, ou qu'il quittât ce grand Poste, d'où il l'avoit si sièrement frondeé. La nécessité de lui faire une visite le fit résondre d'y aller le lendemain de sa Harangue, & par le conseil de ses Amis il s'acquitta de ce devoir. Ils parlérent du passé, l'avenir parut douteux, & de grandes justifications se firent de part & d'autre. Elles devoient être un peu plus fortes du côté du Coadjuteur que du Ministre; car ce dernier n'avoit de crimes, qu'une raillerie soufferte, & une trop grande tolérance pour supporter les menaces du Coadjuteur; mais, comme le Ministre ne se soucioit pas de se vanger, qu'il vouloit seulement aller à ses fins, appaiser la Révolte, & assoupir la haine publique, étouffant celle de ses Ennemis 190 Mémoires pour servir

1649. particuliers , il lui fit mille flatteries ; & lui laissa concevoir quelque espérance qu'il le serviroit, dans le desir qu'il avoit de se faire Cardinal. Ces deux hommes qui ne pouvoient avoir de sinceres intentions à l'égard l'un de l'autre demeurérent alors avec quelque apparence de Reconciliation, sans que pourtant le Coadjuteur cessat de parler mal du Ministre : il lui avoit dit à lui même, qu'il le falloit ainsi pour conserver son crédit dans les Caballes qui lui étoient contraires, & disoit à ses Amis, que le Cardinal étoit un homme, dont il vouloit tirer tous les avantages qu'il en pouvoit espérer ; qu'il n'avoit nulle estime pour lui ; & qu'il feroit toujours profession publique de mépriser son amitié, & de ne la rechercher, que quand elle lui seroit commode.

Le Prince de Conti ne laissa pas de traitter cette visite de lacheté, & de foiblesse; & comme ils n'étoient plus dans la même intelligence que par le passe; il se moqua de lui d'avoir été se soumettre à une personne qu'il dissoit lui même si méprisable. Ce Ministre a eu cette destinée qui est affez extraor:

#### à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 191

extraordinaire. Il n'y a point eu de 16494 Tiran qui n'ait eu ses Amis & ses Créatures; mais lui, sans cruauté pour ses Ennemis, aiant fait beaucoup de bien tant à ses Amis, qu'à ceux qu'il a eu sujet de hair, quasi tous dans ce tems-là se sont moqués de lui; & les uns & les autres ne se raccommodoient avec lui, ainsi que je l'ai déjà remarqué, qu'à condition qu'il souffriroit leur médisance, & leurs mépris. Il s'y accordoit aisément pourvû qu'il pût espérer de se mocquer d'eux à son tour; ce qui devoit arriver quand l'Autorité légitime se rétabliroit , puisque son affoiblissement étoit la cause de cette hardiesse.

La Reine étant à Paris , voulant commençe: la prémiere vistre par Notre Dame , elle y sitt entendre la Messe, le prémier Samedi en suivant , & y voulut mener le Roi. En passant par les Rües, son Carosse sur tout le Rois et oute tette Canaille , qui lui avoit manqué de Respect & de Fidélité, lui donna mille bénédictions. Dans le Marché neuf; les Harangeres , qui avoient tant crié contre elle , la pensérent ,

1649. par amitié, arracher de son Carosse. Elles se jettérent toutes en foule sur elle : chacune de ces Mégeres vouloit toucher sa Robbe; & il s'en fallut peu qu'elle ne sût déchirée de cette villaine Troupe. Elles crioient toutes, qu'elles étoient bien aises de la revoir, & lui demandoient pardon de leurs fautes passées, avec tant de cris, de larmes, & de transports de joie, que la Reine même, & ceux de sa compagnie en furent étonnez, & regardérent ce changement comme un petit miracle. Il fallut dans l'Eglise soulever le Roi en haut , & le montrer au Peuple, qui par des cris redoublez de Vive le Roi, montra combien est grande l'impression de sidélité & d'amour, qui se trouve naturellement dans le cœur des Sujets envers leur Roi. Elle y est variable, & defectueuse; mais, elle v revient facilement.

> Le Duc de Beaufort, quelques jours après, vint au Cercle, se préfenter devant la Reine comme les autres; mais elle, irritée de ce qu'il n'avoit n'avoit pas vu le Cardinal, aussi-tôt qu'elle le vit paroitre, se le

à l'Histoire d'Anne d'Autriche 193 va, & s'en alla s'enfermer dans sa pe-1649. tite Chambre.

Les fatigues des prémiers jours s'étant passées, la Reine alla visiter la Reine d'Angleterte à Saint-Germain. Elle y trouva le Roi d'Angleterre fon Fils, qui attendoit, auprès de la Reine sa Mere, quelque favorable occasion pour retourner en son Païs faire la Guerre à ses rebelles sujets. Ces deux Princesses ne s'étoient point vues depuis la déplorable Mort du Roi d'Angleterre, que toutes les deux devoient pleurer, l'une commo sa Femme bien aimée, l'autre comme fon Amie; mais, la Reine évita de parler à la Keine d'Angleterre de fon Malheur, pour ne pas renouveler ses larmes, & après les prémieres parolles de douleur, que l'occasion les força de dire l'une à l'autre, la civilité ordinaire & les discours communs firent leur entretien. Cette même journée se termina par l'action que fit Soyon, Fille d'honneur de Madame, qui, malgré la passion que le Duc d'Orleans avoit pour elle, alla s'enfermer dans les Carmelites. Ce Prince en fut au desespoir. Il Tome III. . fit. 1

194 Memoires pour servir

1649. fit des choses fort extraordinaires, pour l'en faire sortir : il se déclara Ennemi de cette Maison & de ces saintes Filles, si elles ne la mettoient dehors; & se servit, pour les y obliger, de toute la Puissance qu'un Oncle du Roi peut avoir en France. Elle en sortit en effet, & son retour fut cause en partie de beaucoup de changemens dans la Maison de ce Prince, qui étoit une Cour composée de beaucoup de Personnes de qualité & de différentes Cabales. Il fembla que l'Intrigue avoit eu quelque part à la Retraite de cette Fille; mais, je l'ignore, & n'en puis parler avec connoissance. Elle étoit aimable ; elle avoit les yeux beaux, de belles dents, & une belle bouche, mais elle étoit fort brune; &, fans avoir touttes les grandes beautez qui felon les regles composent la Beauté, elle pouvoit dire Nigra sum sed formosa.

Le Roi, pour réveiller d'autant plus l'amour de ses Peuples envers sa personne, voulut aller le jour de St. Louis à Cheval visiter l'Eglise des Jésuites, dans la Rue Saint Antoine. Il y sut paré de sa bonne mine, de & l'Hissoire d'Anne d'Auriche 195 sa belle taille, & d'un habit admira-1649. blement beau. Monsieur le Prince,

beinent beau. Mointeut e Prince, & le Prince de Conti , l'accompagnérent en cette devotion de parade , & beaucoup de Seigneurs le fuivirent, pour avoir part à cette Allegresse pu-

blique.

· Le Cardinal , dont les Ennemis publicient qu'il n'ôseroit plus sortir du Palais Roial sans mourir de peur, ce jour même inspiré par la politique, par son courage, ou par les assurances qu'il devoit prendre en la joie du Peuple, sortit dans son Carosse une heure avant le Roi , quasi seul ; avec deux ou trois Evêques & Abbez, fans fuite ni fans cortege; & . traversant toute la Ville, s'en alla le prémier aux Jésuites attendre le Roi. Il y reçut sa part des benedictions publiques; &, avant que d'entrer dans l'Eglife, il demeura quelque tems au milieu du Penple, pour être vû, & pour montrer qu'il ne craignoit pas d'en être maltraitté. Le Roi, étant arrivé dans ce magnifique Temple, eut sujet de rendre graces à Dieu, qui avoit préservé la France des malheurs dont elle avoit parit menacée 196

de le remercier de l'avoir protégé contre ses Ennemis particuliers, le faisant arriver au terme favorable du changement de sa destinée. Il semble que le malheur le plus grand ne manque gueres d'être suivi de quelques favorables Evénemens. Ceuxci, néanmoins, ne durérent gueres, & nous verrons ce Ministre sentir encore pour quelque tems, & bien amérement; combien la conservation des Places élevés coute aux hommes qui les possedent.

Les Bourdelois continuoient leurs anciennes brouilleries: ils se plaignoient de leur Gouverneur le Duc d'Epernon; & , malgré la Paix de Paris, ils ne laissérent pas d'envoyer au Parlement lui demander protection. Les Provençaux en firent autant: ils demandoient jonction avec cet illustre Corps, & vouloient lui persuader qu'ils se devoient lier ensemble pour le secours commun de leurs Compagnies. Ces Députations ne déplaisoient pas au Parlement de Paris, & beaucoup de ceux de cette Compagnie demandérent de faire affembler

2 l'Histoire d' Anne d' Autriche 197 sembler les Chambres pour en déli- 1649. bérer; mais, le Prémier Président éluda cette Proposition, disant qu'il ne falloit point parler de cela; que c'étoit l'Esprit de Dissention qui continuoit encore; qu'ils ne devoient point ouvrir leurs Pacquets, & que ces Affaires s'accomoderoient fans qu'ils donnassent du secours à leurs Confreres qui en demandoient. On rapporta ces paroles aux Chambres des Enquêtes: ils criérent tous, & dirent qu'ils vouloient s'assembler; qu'il étoit juste de leur donner de l'aide; & que leur forces confiftoit seulement en l'Union de tous les Parlemens. Ils continuérent plusieurs jours à demander qu'on ouvrît les Paquets, & le bruit fut si grand, qu'enfin le Prémier Président , ne pouvant plus y résister, dit qu'il étoit juste de les voir ; mais , que c'étoient Lettres de vieille datte; & qu'ainsi il étoit d'Avis d'envoier les Gens du Roi chez le Chancelier, pour savoir de lui avant que de parler de cette Affaire, ni en faire des Remontrances à la Reine, en quel état elle étoit. Cet Avis sut suivi de Ι3 tous

#### 193 - Memoires pour servir

1649. tous comme très raisonnable : il fut éxécuté; & le Chancelier répondit, qu'ils avoient fait sagement d'en user ainsi ; que la chose étoit accomodée, & que les Deputez de Bourdeaux étoient contens de ce qu'on leur accordoit ; ce qui en quelque façon étoit véritable. Le Parlement de Provence, qui avoit eu sa part de cette contagion, étoit aussi en mêmes termes, parce que les plus grands soins du Ministre étoient de lever les obstacles qui pouvoient s'opposer à son Repos. On envoia donc une interdiction à Bourdeaux, pour reparer par une apparente punition les fau-tes qui avoient été commiles contre le Respect qui étoit dû au Roi; mais, ce fut à condition qu'elle seroit révoquée huit jours après. Cette douceur ne fut pas le remede de leur mauvaise humeur, & nous verront bien-tôt cette Ville mutine servir d'azile aux Ennemis du Roi.

En ce même tems, on reçût Nouvelles, que l'Armée du Roi étoit aux portes de Bruzelles, qui faifoit un grand dégat dans le Païs Ennemi; qu'elle avoit pris Condé, & un & l'Histoire d' Anne d' Autriche. 199

Convoi de bleds considérable.

L'Empercur, depuis la mort de l'Impératrice Sœur de la Reine, avoit épousé en secondes nôces la Fille de l'Archiduc d'Inspruck, belle, jeune, & digne par sa vertu de l'estime publique. La mort lui vint ravir cette Princesse peu de tems après son Mariage; ce qui lui sut d'autant plus fensible, que ce bien avoit encore pour lui les graces de la nouveauté.

Le Roi d'Angleterre sçut alors que quelques Troupes, qui tenoient encore pour lui en Angleterre, avoient été défaites; ce qui l'affligea beaucoup : & , voiant toutes ses espérances presque détruites, il se résolut d'aller aux Iles de Gersey & de Guernesey, dont Milord Germain, attaché au Service de la Reine sa Mere, étoit Gouverneur. Il voulut aller en Irlande, voir si la Fortune lui ouvriroit quelque voie pour rentrer dans son Roiaume. Ce Lord lui aiant conseillé de ne se pas hater d'y aller dans le tems de cette déroute, il lui répondit, Qu'il falloit donc y aller pour mourir ; puis qu'il étoit bonteux à un Prince comme lui de vivre ail-I 4 leurs.

a l'Histoire d'Anne d'Autriche. 2015 tieux & il peut être en tous-tems la 1649. cause de beaucoup de maux. La Reine par cette même considération, se contraignit de lui saire bonne mine : elle traittoit de même tous les autres; mais, il salloit toute l'application du Cardinal Mazarin, pour la

réduire à cette dissimulation.

Ce Ministre, malgré le chagrin que Monsieur le Prince avoit montré de la proposition qui s'étoit faite du Mariage du Duc de Mercœur, & de Mademoiselle de Mancini , resolut d'achever cette Affaire, & de se donner par ses Nieces des Alliances considérables. Son desfein n'étoit pas de fâcher les Princes du Sang. Au contraire, il desiroit ardemment de conserver leur Amitié; mais, il vouloit subsister par lui même, & n'avoir plus besoin de Protecteur. Il envoia donc le Tellier à Monsieur le Prince, pour lui dire qu'enfin il souhaittoir d'achever ce Mariage , qu'il ne pouvoit pas refuter un Prince de cette qualité qui desiroit être son Parent, ni manquer de reconnoitre cette obligation en acceptant

1649. tant ses offres. Il lui manda aussi que ceux qui étoient de ses Amis, & qui connoissoient le Duc de Beaufort, l'avoient assuré que c'étoit le plus rude coup qu'il pût reçevoir , parce que c'étoit témoigner de ne se pas soucier de lui, que de faire ce Mariage en dépit de lui, & qu'il le suplioit d'y consentir, & de croire que cela ne le détacheroit nullement de ses intérêts. Le Tellier m'a conté, que Mr. le Prince répondit en riant, & en se mocquant du Ministre , Ha , Monsieur , le voilà donc mort ce grand Prince , que Monfieur le Cardinal craint d'une si étrange manier :. In vérité, le voilà bien vangé! Et, après un grand éclat de rire, il reprit aussi-tot le parti de la civilité, & lui dit que la Reine étoit la Maitresse; qu'elle pouvoit faire ce qu'il lui plairoit, & Mr. le Cardinal aussi; & qu'aiant déjà donné son consentement dès Compiegne, il ne vouloit pas s'en dédire. Ce Prince alors reprit cette petite froideur qui avoit déjà paru dans sa maniere d'agir avant son Voyage de Bourgogne: & ses Créatures allérent publiant par le monde, que Mr.

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 203

Mr. le Prince avoit sujet de se plain. 1649. dre qu'on méprisoit son Amitié & qu'on pourroit bien s'en repentir. Il montra aussi dans quelques occasions qu'il avoit du ressentiment de cette Alliance : car , aiant toujours parû assez soumis à la Puissance de la Reine, il commença d'avoir de l'aigreur pour toutes choses; & l'on remarqua, que dans le Conseil, il n'avoit plus de complaisance pour les Avis du Ministre. Il s'emporta un jour contre le Maréchal de Villeroi, qui vouloit empêcher quelques proposi-tions avantageuses qui se faisoient en faveur des Bourdelois ; parce qu'il qu'il jugea que cet habile Courtisan ne leur étoit pas contraire sans un ordre particulier: & , comme il commençoit à se dégouter du Parti Roial, il étoit bien aise d'obliger ces Peuples mutins. Ce dégout, qu'il eut pour le Ministre, le lia d'autant plus à Madame de Longueville, qu'il s'éloignoit moins de ses sentimens, & elle fut ravie de le voir mécontent & plaintif. Sans elle, le Ministre auroit pû le guérir facilement par les soins qu'il prit de se justifier à lui fur

2.04 Memoires pour servir

1649, fur fon chagrin; mais, comme elle travailloit à l'augmenter, elle fut cause que Ce Prince demeura quelque tems dans un état indécis, ne fçachant, ni ce qu'il haïssoit, ni ce qu'il aimoit. Il sembloit au Ministre qu'il revenoit quelque fois à lui, il recherchoit ensuite son Frere le Prince de Conti, il avoit des Conferences avec les plus dangereux Esprits, il pensoit a tout, il écoutoit tout, & ne vouloit rien. J'ai oui dire à une Personne qui couchoit auprès de lui-en qualité de prémier Gentil-homme de sa Chambre, qu'il étoit alors dans des inquiétudes extrêmes, chagrin, & mal fatisfait de toutes choses, parce que dans toutes il trouvoit du défaut & du mal. Le Ministre esperoit, vû la conduitte qu'il avoit eue par le passe, qu'il ne quitteroit que difficilement le Parti de la Reine. Madame de Longueville & les autres, par ce petit changement qui étoit en lui , croioient déjà le tenir engagé dans leurs desseins : & , l'aiant pour Chef, n'espéroient rien moins que de chasser le Ministre, pour se faire les Maitres de la Cour, & des graces à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 205

ces; ou bien, diminuant encore le 1649. pouvoir du Cardinal, le mettre en état qu'il n'auroit été qu'un Ministre en peinture. Pour parvenir à leurs anciens & nouveaux desseins, ils travailloient de tout leur pouvoir à ranimer la malignité du Parlement, à sin de faire naitre de nouveaux embarras à la Reine, & de nouvelles

peines au Cardinal

Le Parlement, aiant enfin fait quel- Le 2 que bruit sur les Requêtes que leur Sepfaisoient les Bourdelois, la Reine le manda en Corps. Le Chancelier leur montra le tort qu'ils avoient de proposer l'Assemblée des Chambres vû que cela étoit formellement contre ce qui avoit été arrêté par la Déclation derniere. Il leur dit, que comme la Reine n'avoit pas intention de marquer de parolle, sur tout ce qu'elle leur avoit promis, qu'aussi elle demandoit de leur part la même fidelité; que le prétexte qu'ils prenoient n'avoit plus de fondement; que l'Affaire de Provence étoit accomodée, la Paix qu'on leur avoit envoiée aiant été acceptée publiquement; & qu'il étoit à croire que celle de Bour-I 7

#### 206 Memoires pour fervir

1649-Bourdeaux se feroit de même, vu qu'on leur avoit envoié par leurs Députez des conditions douces & raisonnables. Il leur dit, qu'ils devoient penser aux moiens de la donner à tout le Roiaume; & qu'ils devoient craindre, quand ils auroient les meilleures intentions du monde, permettant aux Chambres de s'assembler, ce ne sût donner un moien à ceux qui n'étoient pas sages de troubler encore le Repos de l'Etat par les Mutineries & Factions ordinaires.

La Reine, & le Duc d Orleans, leur dirent fuccintement la méme chose, les exhortant à bien faire pour le bien & l'avantage du Roi, & de ses sujets.

Le Prémier Président, qui dans ces occasions paroissoit toujours dans les sentimens de sa Compagnie, répondit qu'ils étoient obligez au secours de leurs Confreres; que leurs desseins ne devoient pas déplaire à sa Majesté; qu'il n'avoient point d'intention de marquer à ce qu'ils devoient au Roi; que déjà s'ils vouloient ils auroient eu sujet de se plaindre, de ce qu'on leur avoit manqué

a l'Histoire d'Anne d'Autriche. 207 en certains points de la Declaration : 1649, mais qu'ils ne le vouloient pas saire; & l'assurations Serviteurs du Roi, & qu'ils le témoigneroient toujours en toutes occasions.

Cette Compagnie aiant honte de desobéir si tot à la Reine, malgré les Cabales des Particuliers, & leurs Factions couvertes, ils résolurent de n'ouvrir les Lettres de Bourdeaux, que dans la Grand Chambre, & ils députérent quelques uns poury faire Réponse. Ce jour, cinquieme de Septembre,

que le Roi accomplissoit onze ans, pour marque de la joie que la Ville de Paris avoit eue de le revoir, elle voulut lui donner le Bal à l'Hôtel de Ville, & une magnifique Collation. Toute la Cour, par l'ordre de la Reine, s'y trouva, & les Dames y furent parécs autant à leur avantage qu'il leur fut possible. On y dansa de jour, exprès pour éviter la crainte que le Roi pouvoit avoir avec des Sujets si nouvellement repentis. La nuit auroit été plus favorable que la clarté, s'il avoit été possible que cette Fête eut été le prétexte de quelque finistre dessein ; mais comme

1649. comme cette pensée n'étoit fondée que sur une prevoyance que la Sagesfe avoit inspirée à la Reine, fans aucun fondement essentiel, elle nous dit, pour cacher sa crainte, qu'elle avoit fait cette malice exprès pour incommoder les Dames fardées, dont quelques unes qui avoient été frondeuses ne lui plaisoient pas. Madame de Longueville, que le dépit de voir le Roi & la Reine dans Paris malgré elle ; retenoit à Chantilli fous prétexte d'y boire des Eaux, voulut se servir de cette occasion pour y revenir de bonne grace. Elle avoit régné dans l'Hôtel de Ville pendant le Siege de cette grande Ville, elle y avoit commandé, & sans doute que ce sut pour elle une chofe desagréable d'y voir sa Puissance effacée, par une plus grande que la sienne. Elle desira, pour guérir ce dégout, que la Reine l'envoiât con-vier au Bal. Elle l'en fit prier par Madame la Princesse, & lui en sit parler par ses Amies; mais la Reine, qui n'avoit nul envie de la traitter si bien, répondit froidement à Madame la Princesse, qu'elle craignoit de l'incomà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 209

l'incommoder. Il fallut enfin que 1649. Monsseur le Prince s'en mélàt, ce qu'il fit de conçert avec Madame la Princesse sa fin qu'il parût au public que cette Princesse, malgré les Divisions passées, étoit recherchée de la Reine.

La Reine, cédant à cette derniere attaque me fit l'honneur de m'en parler avec chagrin, & me dit qu'elle s'étonnoit que cette glorieuse Madame de Longueville, eut fait tant d'efforts pour obtenir si peu de chose. Je conclus avec elle, que cette même gloire avoit sans doute convié Madame de Longueville à cette humilité, & qu'elle avoit voulu que ses caresses sissent considérée.

Ce Régale Roial fut donné & recû avec une pleine satisfaction, tant du côté du Roi, de la Reine, & de toute la Cour; que du côté des Bourgeois. Le jour sut béau & frais, & les Dames n'eurent point trop chaud parce que les Fenêtres demeurérent toujours ouvertes pour les rastraichir. Le Roi, selon sa coutume, mena danser Mademoiselle, le Prince de Madame de Longueville fut menée par le Duc de Rohan, & le Duc de Mercœur se déclarant de vouloir épouser Mademoiselle de Mancini sut celui qui dansa avec elle. Cette journée finit par une magnisique Collation; & sur le soir il y cût un Feu d'Artisice qui sut beau. La Reine ensuite rammena le Roi au Palais Roial, qu'il étoit encore de bonne heure.

Pendant que la Cour paroit en bon état, le Parlement fronde toujours un peu, & n'en laisse pas passer une seule occasion. Le Mariage, qui deplait à Monsieur le Prince, s'avance, les Articles se dressent : on promet l'Amirauté au Duc de Vendome, & la survivance à son Fils, pour dot de deux cens mil Ecus, & le prémier Gouvernement qui vacquera. Mr. le Prince ne dit plus mot là dessus; mais, il ressemble au Parlement: il gronde sur d'autres Sujets. Le Duc de Bouillon, & le Vicomte de Turrenne, poursuivent leur remboursement de Sedan: on leur avoit fait espérer l'Auvergne, Chateau-Thieri, & plusieurs autres Villes; ce qu'ils n'avoient

à l'Histoire d'Anne d'Autriche 211
n'avoient point encore. Monsseur le 1649.

Prince les protege hautement; &, parlant de leur Affaire au Chancelier, il s'emporta & jura contre lui, disant d'un ton de grande colere, que Mr. le Cardinal lui avoit promis de les satisfaire, & qu'il falloit qu'il le sît. Le Duc de Longueville, qui vouloit profiter des Intrigues de Madame la Femme, se déclara vouloir qu'on lui donnat le Pont de l'Arche, fitué sur la Riviere de Seine à quatre lieues de Rouen. Le Prince de Condé en fait son Affaire, il en parle au Ministre, & dit au Duc de Longueville, que c'est une Affaire faite, & que le Cardinal ne lui avoit demandé que huit jours pour y faire résoudre la Reine.

D'autre côté, on presse le Cardinal de raccomoder l'Affaire des Capitaines des Gardes, qui depuis leur Desordre & leur Exil étoit demeurée sans remede. Il répond à leurs Amis, qu'il en parle souvent à la Reine, mais qu'il n'a pu gagner sur son esprit de leur pardonner. La Reine, souvent d'accord avec son Ministre pour se faire plus terrible

# 212 Mémoires pour servoir

1649 qu'elle ne l'étoit, mais à qui par son propre mouvement l'Action des Capitaines des Gardes avoit déplu, proteste publiquement qu'ils ne serviront jamais tant qu'elle aura du pouvoir en France. Le Cardinal Mazarin, qui ne craignoit pas en ce rencontre de diminuer l'éclat de sa faveur, envoie le Tellier à la Reine pour lui en parler de sa part, afin qu'il puisse servir de témoin que c'est elle, & non pas lui, qui ne veut pas leur retour.

La Reine ne manque pas de répondre à le Tellier , qu'elle est resolue de ne se point relâcher; qu'en d'autres occasions, elle prendroit le Conseil de Mr. le Cardinal, comme plus capable qu'elle sur toutes les Affaires de grande importance; mais, qu'en cela, elle croit en pouvoir juger elle feule, puis qu'il s'agit de la Maison du Roi, dont elle sait mieux que personne l'ordre & la côutume; que ce sont des Officiers qui doivent obéir ponctuellement aux ordres du Roi ; qu'ils avoient témoigné trop peu de Respect pour elle , pour leur pouvoir pardonner si facilement. Le Tellier

Tellier, soit qu'il eut aperçu que la 1649? Reine avoit part à ce refus, soir qu'il fût lui même trompé par le Cardinal, ou qu'il aidat à jouer la Comédie, protestoit à tous les Amis de ces malheureux, que le Ministre n'étoit point cause de ce délai, & qu'il n'avoit pû jusqués alors obtenir leur grace de la Reine.

Un jour le Tellier, sur l'Affaire des Capitaines des Gardes, me parut véritablement persuadé, que l'obstacle de leur rétablissement venoit de la Reine; &, parlant de la soumission d'esprit qu'il sembloit que la Reineavoit pour les Conseils du Cardinal Mazarin, qui étoit comdamné de beaucoup de gens, il me dit, qu'el-le n'etoit pas toujours si grande qu'on se l'imaginoit; qu'elle avoit beaucoup de lumieres, & qu'elle connoissoit clairement que la conduite de son Ministre étoit mauvaise en de certaines choses; qu'elle voioit bien qu'il faisoit trop languir après les graces; que cela étoit cause qu'il lui restoit peu d'Amis de ceux mêmes qui les recevoient, & lui rendoit Ennemis Lous ceux qui s'engageoient à y prétendre

1649 tendre par ses demi promesses, & ses longueurs; que cette methode lui fa soit perdre beaucoup de créatures ; qu'il ne sçavoit se determiner sur rien ; qu'il ne se précautionoit pas asfez contre la haine de ses Ennemis, & de même n'aimoit pas assez ses Amis. Il m'assura de plus, que souvent elle lui avoit commandé d'avertir le Cardinal de toutes ses fautes, afin qu'il s'en corrigeât, & que par son changement il put appaiser le murmure de ceux , qui avec quelque raison se plaignoient de lui. Mais, quoi qu'elle n'approuvât pas toute la conduite de son Ministre, elle ne faisoit jumais de plaintes contre lui, que celles qui pouvoient lui acquerir l'Amitié publique, celles qui étoient fondées sur sa trop grande Douceur, & sur ce qu'il pardonnoit trop aisément. Elle se croioit obligée à le soutenir : Elle craignoit de s'affoiblir elle même en l'affoiblissant. Il me femble encore à propos de rapporter fur ce même snjet une conversation que le Commandeur de Jars & moi eumésavec elle vers ces mé mes tems, qui s'accorde ave cce quele Tel-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 215 Tellier m'avoit dit. Cette Princesse 1649. nous parlant un soir des Affaires publiques, elle vint fur les particulieres, & en détail sur les personnes, & nous dis, Voiez vous, on se trompe fort, quand on croit que la Considéra. tion que nous avons pour ceux en qui nous nous confions, aye le pouvoir de nous cacher leurs défauts. Je les connois fort clasrement en eux : mais, comme personnne n'en cst éxemt , je les excuse. F'en suis fâcbée, & ne les aime pas moins quand je trouve en eux les principales choses, dont la fidélité & la seureté sont les prémieres. Je me sa tisfait de celle-là , & fouffre le reste. J'ai même ce sentiment en leurs faveurs, que je n'aime pas à publier leurs deffauts, ni à me plaindre des fautes qu'ils font avec une bonne intention, & par leur humeur naturelle, dont ils ne sont pas les Maitres. Je ne suis pas persuadée que cette Princesse, si équitable dans fes sentimens, ait connû alors tout ce qui étoit blamable dans l'ame du Cardinal Mazarin. Je croiois qu'elle avoit souvent à son égard des momens d'un grand discernement, & qu'elle n'approuvoit pas toujours ſa.

1649 conduitte ni toutes ses actions. Elle avoit de même la bonté de les excuser, comprenant bien que nul homme n'est parfait ; mais, ses Réfléxions, & ses lumieres, êtoient un peu obscurcies, parce qu'il travailloit avec foin à conferver son estime, & que l'iniquité visible qui le persecutoit lui faisoit voir ce Ministre comme la Victime des malheurs qui suivent d'ordinaire les Minoritez des Rois. Elle croioit dans ce tems-là qu'il portoit injustement sur lui la haine que les envieux de sa faveur avoit conçue contre sa place, plutôt que contre ses défauts; & la pitié, de même que la raison & la justice, avoient beaucoup de part à sa constance. On peut dire de plus, & avec vérité, pour faire connoitre les fentimens de la Reine sur cet article, qu'elle n'étoit pas tout - à fait aveugle dans la confiance qu'elle avoit en lui . & les remarques que j'en ai faites ailleurs le peuvent prouver. Ceux, qui voioient le Ministre, m'ont dit que la fermeté de la Reine, dont il recevoit toute sa puissance, & toute sa Gloire, lui déplaisoit quelquesois, autant

# & l'Histoire d' Anne L'Autriche. 217

Autant qu'elle lui étoit nécessaire & 1649. avantageuse; qu'il s'en plaignoit à eux, leur disant qu'elle l'embarrassoit dans les choses qu'elle regardoit comme étant utiles au service de Dieu, à l'Autorité Roiale, & au Bien public ou particulier; qu'il craignoit l'oppofition qu'elle lui faisoit en ces rencontres, & que la Reine s'amusoit à ce que les Dévois lui disoient; qu'elle étoit opiniatre ; & qu'il avoit de l'inquiétude, toutes les fois qu'il falloit choquer fon opinion fur les Affaires qui touchoient son Cœur . par raport à sa Conscience, & aux lutérêts du Roi. Ses plaintes avoient commencées avec sa faveur, & elles s'etoient augmentées à mesure que la Reine devenoit moins parelleule, & plus fensible au bien de l'Etat, & à ce que sa vertu l'obligeoit de faire.

Le Prince de Condé commençoit alors à donner la genne au Cardinal Mazarin, pour avoir le Pont-de-l'Arche, & déjà le Ministre avoir mis cette Affaire au rang des choses que la Reine ne vouloit pas. Il est aisé de juger par les sentimens de cette Princ cesse, qu'elle n'etoit par capable de Tome III. K gouter 1649. gonter cette proposition ; mais il luis eut été avantageux , à elle & à son Ministre, que Mr. le Prince eut pu croire cette difficulté aussi veritable qu'elle l'étoit en effet , & qu'il eut pû s'imaginer être refusé plûtôt par elle, que par lui; car, comme toute la Cour , & le Prince de Condé en particulier, étoit trop persuadé de son crédit , les excuses de cette nature ne lui servoient de rien. Pendant le Siege de Paris , le Duc de Longueville demanda cette Place : le Ministre qui promettoit assément, pourvu qu'il put avoir quelque tems à délibérer sur l'exécution, avoit répondu à Mr. le Prince qui lui en parla sur quelques, Propositions d'Accomodement qui se firent alors, que cette grace se pour. roit facilement accorder. Depuis cette espece de consentement Mr. le Prince, mal content de lui, & raccommodé avec sa Famille, l'avoit pressé, & en avoit tiré des paroles plus positives. Il en vouloit la conclusion, & le Cardinal ne le satisfaisoit point, par lui dire que la Reine y réliftoit.

Sep Voilà donc Mr. le Prince animé par tembre lui même, & par toute sa Famille.

Il parle en Mi re, & montre au Car- 1649. dinal Mazarin de l'audace, & du dés pit. Le Ministre, sur les Plaintes de ce Prince, lui répond pour sa destense, que cette Place étoit d'une telle conséquence , qu'elle rendoit le Duc de Longueville le Maitre absolu de la Normandie; & que lui, qui avoit l'honneur d'être prémier Ministre, & en qui le Roi & la Reine, avoient remis le soin de soutenir les intérêts ds l'Etat, il étoir obligé de le dessendre. Comme sur les instances de Mr. le Prince le Ministre eur souvent répondu de pareilles raisons . Mr. le Prince, ne pouvant plus souffrir qu'il ôsât lui parler de la force qu'il devoit avoir à deffendre l'Etat, lui, qui l'avoit vû si foible, & qui croioit l'avoir soutenu par sa Protection, en fit des railleries: &, se mocquant de sa vaillance en cette occasion, ou dans quelque autre semblable, il lui dit un jour en le quittant Adieu Mars; &, le traittant de ridicule, il alla se vanter dans sa Famille de cette parole, comme si elle eut été digne de l'immortaliser. Le Ministre sentit cet outrage: toute la Cour se troubla sur K 2

1649. cette querelle, & chacun forma des desseins sur le mécontentement du Prince de Condé. Les Frondeurs se réveillent, qui n'étoient pas fort endormis ; le Parlement fait du bruit ; & toute la Cour par cette brouillerie se trouva partialise. L'inquiérude fut grande parmi les faux Amis du Ministre: les bien faits qu'ils tenoient de lui les obligoient par honneur à demeuter dans ses intérêts : ils étoient au desespoir de ne les pouvoir quitter, & commençoient à méditer par quelles voies ils s'en déferoient. Ils s'imaginérent, qu'aiant déjà la haine de tout le Roisume il ne pourroit subfister s'il perdoit l'Amitié de Mr. le Prince, & que c'étoit mauvais signe pour lui de ce que le Sang Roial l'abbandonnoit. La Reine, fuiuvant son inclination naturelle, qui alloit à la fermeté, aussi vigilante, aussi forte, & aussi confiante sur elle même qu'à fon ordinaire, dit tout haut, Qu'elle ne donnera point le Pont - de - l'Arche au Duc de Longueville; que cela étoit toutà fait contre les Maximes de l'Etat; O qu'elle ne se soucie pas de tout ce qui en peut arriver, pourvu qu'elle fasse son devoir. Cerre

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 221

Cette Résolution étoit louable, & 1649. le Ministre faisoit son devoir, de refuser cette Place au Prince de Condé, en se servant des raisons de la Reine pour éviter de lui faire ce présent; mais, il-ne voioit pas qu'il étoit dans une trop grande foiblesse pour ôser foutenir la colere d'un Prince du Sang dans une Régence, qui naturellement diminue la Puillance Roiale, & aug. mente celle des Princes. Nous le verrons donc en ceci, comme en beaucoup d'autres occasions, conitaint de céder à leur Auto:ité, & -conseiller à la Reine malgré elle, & malgré lui, de se laissre vaincre. Nous verrons aussi bien tôt après, qu'il est dangereux au Princes du Sang, d'offenfer leurs Rois qui sont quelque sois obligés de faire de grands coups, pour maintenir leur Autorité; & à leurs Ministres, de promettre légérement des graces de grande importance, à des Personnes d'une qualité à se faire tenir ce qu'on leur promet. Pendant deux ou trois jours, la Reine, Mr. le Prince, &le Ministre, se regardoient avec allez

d'embarras. Un jour néanmoins, lui

1649 lez long tems emsemble; mais ce ne furent que des discours indifiérens. Quand la Reine étoit contrainte par bienséance de lui répondre, elle le faisoit civilement & sans entret en matière; mais, elle évitoit le plus qu'il lui étoit possible de le laisser entamer sur cette Affaire.

Le 14 Enfin le Tellier alla trouver Mr. le Septem Prince de la part du Cardinal. Il lui dit qu'il avoit encore parlé à la Reine de la prétention, & que Sa Majefté, connoissant de quelle importance étoit cette Place, ne pouvoit consentir qu'elle demeunât au pouvoir du Duc de Longueville, parce qu'elle craignoit qu'un jour le Roi son Fils ne lui en fit reproche; qu'ainsi il étoit contraint de lui dire, qu'il n'avoit pû gagner cela sur son Esprit; qu'il le suplioit de vouloit considérer ses raisons, & ne pas

vir en cette occasion.

Mr. le Prince répondit à cet Ambassadaur, qu'il le ptioit d'aller trouver Mr. le Cardinal, pour lui dire, qu'il ne veut plus être son Ami, qu'il se tient offensé de ce qu'il manque de parole, & qu'il n'est pas résolu de le sonstitution.

trouver mauvais s'il ne pouvoit le ser-

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 223.

souffrir; qu'il ne le verra jamais que 1649. dans le Conseil; & qu'aulieu de la Protection qu'il lui avoit donnée jusques alors, il se déclaroit son Ennemi capital. Sur cette Réponse, le Cardinal manda à Mr. le Prince, que cela étoit bien étrange, qu'il se laissat gouverner par Madame sa Sœur, & par le Prince de Contison Frere, après ce que lui même lui avoit dit de l'un & de l'autre; & que pour lui, il seroit toujours son Serviteur. Cette harangue déplut à Mr. le Prince : il ne voulut pas qu'on pat croire de lui qu'il se laissat gouverner; mais elle sut agréable à Madame de Longueville: ce sut une marque certaine & publique du pouvoir qu'elle commencoit d'avoir sur Mr. le Prince.

Voilà toute la Cour à ce bruit qui court chez Mr. le Prince. Les Frondeurs furent ravis de le voir leur Chef, & d'éspérer qu'ils pourroient un jour combattre sous ses Enseignes: ils ne doutoient pas qu'ils ne pussent avec lui renverser la France à leur gré; & cette illusion leur étoit agréable. Quelques uns même de ceux qui avoient les prémières Charges de la Ka Maison

#### 214 Mémoires pour servir

1649. Maison du Roi, Officiers de la Couronne le furent voir; & le petit nombre de fidelles en apparence qui n'y alla pas ne l'en aimoit pas moins. Les personnes attachées au Duc d'Orleans fuivirent l'exemple des autres, & difoient pour leur excuse que Mr. le Prince étoit Parent de leur Maitre. Ceux, qui étoient attachés au Roi & à la Reine, alléguoient pour leur justification, que le Roi & elle étoient neutres ; que cette querelle étoit par. ticuliere entre le Prince de Condé, & le Ministre ; qu'ils étoient bons Serviteurs de Leurs Majestez ; que si Mr. le Prince faisoit un Parti ils l'abbandonneroient aussi tot; mais que les choses demeurant dans les termes où elles étoient, ils ne pouvoient pas manquer d'offirir leurs services à un Prémier Prince du Sang. Leur procédé néanmoins étoit blamable : cette querelle étoit celle du Roi & de la Reine; le Droit, & la Raison, étoient du côté de la Régente & de son Ministre. Il y eut donc peu de Sages, qui demeurérent attachés à leur Devoir; & ceux que l'honneur & la probité tenoient dans cet état violent parloient

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 225 parloient peu, balançoient entre les 1643. deux, & demeuroient ambigus sans se déclarer ni pour ni contre.

Du nombre de ceux qui se dirent du Parti & des. Amis du Ministre, deux eurent à se justifier à lui d'avoir visité Mr. le Prince. Leur excuse fut qu'ils l'avoient vu sans lui parler, ni faire offre de leur Service. Ccs deux furent le Duc de Candalle, & Gersé. Le dernier étant chez Mr. le Prince , pour réparer les Visites qu'il lui failoit, en parlant du Ministre, die qu'il étoit bien fier , & qu'il témoignoir pas son indifférence, qu'il ne craignoit rien. Le Cardinal, en effet, faisoit la meilleure mine du monde ; & , quand quelqu'un lui-faisoit des complimens fur cette Affaire, il répondit froidement qu'il n'avoit point d'Ennemi ; qu'il souhaitoit servir Mr. le Prince ; qu'il étoit fâché de son mécontentement; que la Reine étoit celle qui ne vouloit pas lui accorder ce qu'il demandoit ; & qu'on lui faisoir plaisir de ne lui point faire d'offres sur ce fujet. Il disoit de plus, qu'il ne vouloit point se déclarer contre Mr. le Prince, à qui il avoit de l'obligation, & ·Ks qu'aiant

# 6 Memoires pour servir

Reine il ne craignoit rien.

Beaucoup de lages ambigus travailloient à la Paix , & particuliérement le Duc de Rohan, qui étoit obligé au Prince de Condé, & au Ministre tout ensemble, & qui voulant se conserver avec tous les deux souhairoit de les voir accomodez : mais , il falloit pour y parvenir une plus grande voie , c'est à dire que l'Intéret , le Maitre de la Cour, s'en mêlât. Le Duc d'Orleans pour plaire à la Reine, qui ne pouvoit plus distinuler, & qui avoit de la peine à ne pas éclater contre Mr. le Prince, y contribua beaucoup. En voici les motifs. L'Abhé de la Riviere, pour obliger le Cardinal, à soutenir sa Nomination à Rome , & pour le Bien commun de l'Etat, pressa son Maitre d'y travailler. Monsieur , par son propre sentiment, voiant le Ministre en mauvais état, auroit été affez content alors de l'abbandonner, & en ce cas auroit destié d'en mettre un en sa place qui auroit été de ses Créatures. Il craignoit, soutenant d'avantage le Catdinal, qu'il ne lui arrivât d'avoir part à la haine publique

2 l'Histoire d' Anne d' Autriche. 227 publique, & à celle de tous les hon- 1649. netes gens du Roiaume, qui fans un vérirable fondement de justice & de raison faisoient profession de le méprifer. Mais, son Favori n'aimoit pas les Frondeurs; si bien qu'il craignoit l'empire que facilement ils pourroient acque tir sur l'esprit de son Maitre s'il entroit dans leurs sentimens; il lui dit done , à ce qu'il me conta lui même , qu'il étoit dangereux de laisser former Mr. le Prince de si hautes Entreprises; que dans la Conjoncture du tems il auroit toute la France pour lui ; & qu'il valoit mieux le laisser vivre à la Cour , & conserver sa supériorité sur lui; que le laisser faire un si grand Parti, dont les maux pourroient aller à de facheuses extremitez : il lui fit enfin connoitre, que selon l'état préfent des choses , il falloit qu'il maintint le Ministre. La Reine sit aussi tôt de grandes reproches à ce Prince, de ce qu'il ne s'étoit pas assez déclaré pour elle ; & , pressé de tant de côtez , il fallur qu'il montrât publiquement qu'il vouloit se mêler de cette grande Affaire. Mr. le Prince, qui par son

inclination n'avoit pas de pente à la K 6

Guerro

1649. Guerre Civile, fachant l'intention du Duc d'Orleans, alla le voir, & demeura long-tems enfermé avec lui. Ce Prince le pria de ne point souffrit qu'un Parti se format par cette presse de Mutins, & d'Esprits factieux, qui l'environnoient déjà, & le conjura de préférer le Repos public aux sentimens particuliers. Mr. le Prince lui promit de fuir pour quelques jours cette inutile ostentation : il lui remit ses intérêts entre les mains, & donnérent tous deux la commission à l'Abbé de la Miviere de travailler à cettre Paix. Madame de Longueville , & le Prince de Conti ne le vouloient pas : ils avoient de vastes desseins, qui leur faisoient peur-être souhaiter de devenir comme avoit été autre-fois fous Charles VIII Madame de Beaujeu & son Mari, qui avoit chasse le Duc d'Orleans, & qui gouvernérent l'Etat à leurs fantaisie une assez longue suite d'années. Quand ils virent que l'Entremetteur étoit nommé, ils lui firent offrir sous main, à ce qu'il m'a dit depuis, qu'ils consentiroient à l'établir prémier Ministre à la place du Cardinal, s'il vouloit s'accommoder avec eux, & porter

a l'Histoire d'Anne d'Autriche. 229

fon Maitre à consentir à la ruine de 1649? celui qu'ils desiroient chasser. L'Abbé de la Riviere ne voulut point écouter cette proposition: il faisoit proffession d'aimer l'État; mais, il crut peut-être aussi que n'étant point encore Cardinal, il ne pourroit pas se soutenir dans cette grande Place. Il eut peur, voiant de l'incompatibilité à pouvoir accomoder les inrétêts de son Maître avec l'ambition de Madame de Longueville, que le Prince de Conti, pour le perdre ensuite de leur Traité. ne lui otât tout de nouveau la Nomination de toute la France; & , au milieu de tant de périls, il fut assez sage pour les vouloir tous éviter. Cette Proposition, qui le faisoit prémier Ministre, qui de soi étoit chi-, mérique, devoit paroitre telle à celui à qui elle fut faite ; & il est á préfumer que l'impossibilité en fut connue de Me. de Longueville & du Prince de Conti, & du Prince de Marfillac. Ils la firent fans doute à l'Abbe de la Riviere, sur ce fondement. qu'il faut tout hazarder avec ceux qui ont un grand intérêt, à cause qu'il est aisé de les éblouir, en leur faisant voir K 7

Mémoires pour servir

1649 les moiens d'arriver à ce qu'ils destrent : il n'importe qu'ils soient bons ; leurs passions pour l'ordinaire les empêche de les éxaminer, & le moindre espoir leur ôte la rasson. Je ne sai si la sienne ne sut point altérée par une si belle tentation; mais alors, comme on ne vit en lui que de droites intentions, il est juste de louer sa retenue.

Les desseins de Me. de Longueville étant échoues, ou n'ayant été comme je l'ai cru, que foiblement proposez, & de même légérement reçus, on en demeura dans les termes de l'Accommodement : il fallut de tous côtez y penser tout de bon. Me. la Princesse, nonobstant cette querelle, ne laissoit pas de venir chez la Reine, & demeuroit quelquefois long tems avec elle, parlant de choses indifferentes; mais, quand il y a des Sujets de dégout entre les personnes qui se voient, ces sortes de visites sont ennuieuses de part & d'autre, & il est nécessaire pour le bien de la Société de les écouter autant que la bienséance le peut permettre. La Reine, en ce tems la étoit affez souvent seule. Les Duchesses de Chevreuse, & de Montà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 131

bazon, anciennes Ennemies de Me. 16491 de Longueville, vintent s'offtir à elle. En même tems aussi le Duc de Beaufort, attaché de tous tems à Mr. le Duc d'Orleans, & malgré l'opposition qu'il avoit toûjours eue à la Famille de Condé, alla s'offrir à Mr. le Princee, parce que dans la Cour, l'intérêt l'emporte toûjours sur la Haine & sur l'Amitié, & que le plus grand qu'il cût alors étoit de se faire craindre du Cardinal Mazarin.

Mr. le Prince vint chez la Reine ; Le 15 fuivi d'une grande troupe de Courti-Sept. fans. Il fut affez long-tems avec elle. & le Ministre étoit en tiers. Leurs discours furent de choses communés ; mais, le Prince de Condé adressa sa parole au Cardinal par d'eux ou trois fois, qui fut une marque de quelque radoucissement. Me. de Longueville, allarmée de cette visite, & qui avoit peur que Mr. le Prince ne se relachat de sa prétention du Pont-de-l'Arche, disoit à ses Confidens, qu'il avoit de la peine à se séparer de la Cour; qu'il n'auroit pas été si terrible, s'il eut senti plus de vigeur & de force dans le Cabinet; & murmuroit contre lui, de

#### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 233

Longueville. Elle n'en doit point 1649. être blamée : elle soutint l'intérêt du Roi tant qu'il lui fut possible; mais, elle fut abandonnée de tous ceux, de qui elle pouvoit avoir du secours : le Cardinal Mazarin n'osant parler contre Mr. le Prince; & le Duc d'Orleans, par le conseil de l'Abbé de la Riviere, fut d'avis de le contenter. Avec ce secours, le prétendant devint si fort, qu'il étoit impossible de lui rien refuser. Après ce Conseil, le Prince de Marfillac parla long-terns à l'Abbé de la Rivierre, & le pressa instamment d'entrer dans leurs desseins, & d'accepter les offres qu'on lui avoit faites; ce qu'il refusa tout de nouveau par les raisons que j'ai déjà dites ; mais, felon mes lumieres, cette seconde attaque fut plus forte que la prémiere. La Reine s'en apperçut & comme le Prince de Marsillac lui étoit suspect, par l'étroite liaison qu'il avoit avec Me. de Longueville, elle demanda à l'Abbé de la Riviere de quoi ils avoient parlé ensemble. Il dissimula, & lui répondit froidement qu'ils avoient parlé en termes généraux de l'Affaire présente. Il m'a dit depuis,

# 234 Mémoires pour servir

1649 en me contant cette Avanture, qu'il ne fut jamais si embarassé, parceque cette pensée l'occupoit de sorte, quand la Reine lui fit cette question, qu'il ne put s'empêcher de rougir, & de sentir quelque trouble dans son ame, par l'imagination de la grandeur de la chose dont il étoit question. Si elle eut pû sçavoir la cause de leur Entretien, elle lui auroit scû bon gré de ce qu'il venoit de refuser, parceque cette liaison du Duc d'Orleans, de Mr. le Prince, du Prince de Conti, & de Me. de Longueville, si, par un prodige qui ne se peut quasi comprendre, eut pû se faire, auroit sans doute causé beaucoup de maux à l'Etat : mais, la Reine auroit pu lui dire qu'il ne refusoit rien, & qu'il étoit impossible d'affoiblir sa Puissance au point d'être forcée de prendre un Ministre par le choix & la volonté de Me. de Longueville; n'y même que cette Princesfe, le lui pouvant donner, cût voulû destiner le Favori du Duc d'Orleans à cette Place. La Reine pouvoit lui dire encore, qu'il auroit mieux fait, s'il n'avoit point savois auprès du Duc d'Orleans la prétention du Pont-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 235 de-l'Arche; car, si par l'intérêt de 1649? fon Chapeau, il n'avoit pas crusdevoir obliger le Prince de Conti, & Me. de Longueville, la Reino & le Duc d'Orleans, étant de même sentiment, Mr. le Prince, qui n'avoir pas d'inclination à la Guerre, ne l'auroit pas fait pour agrandir d'une Place le Gouvernement du Duc de Longueville. La conduite de l'Abbé de la Riviere pouvoit donc alors être d'une dangereule conséquence au Service du Roi & de la Reine. Il étoit néanmoins bien intentionné, pour conserver la Paix de la Famille Roiale: il en inspiroit le desir dans l'ame de son Ministre; mais, il vouloit peut être laisser voir à la Reine, qu'elle pouvoit perdre l'Amirié de ce Prince, afin que cette crainte forçat le Ministre à le considérer d'avantage. Les oreilles du Duc d'Orleans étoient toûjours favorables aux Frondeurs: il étoit leur Confident sur les Bravades qu'ils faisoient en pestant contre le Ministre; & le jour qu'il les avoit écoutez, il reprenoit des forces pour le l'endemain. Cette condescendence augmentoit leur

hardiesse, & leur Rebellion: elle aug-

mentoit

1649. mentoit aussi la timidité de l'Abbé de la Riviere: il se connoissoit petit par lui même, & il craignoit toutes les Puissances, tant légitimes, que celles qui ne l'étoient pas. Outre le respect qu'il devoit à Mr. le Prince, il le redoutoit beaucoup, & lui vouloit montrer qu'il desiroit de le servir. Il vouloit par les raisons déja dites, plaire au Prince de Conti, & à Me. de Longueville. Il ne vouloit pas non plus paroitre contraire aux Frondeurs. de peur d'en être hai, & opprimé par la liberté qu'ils avoient de parler au Duc d'Orleans contre lui, de même que contre le Ministre. Si bien, que sans manquer de fidélité à ce Prince, ni de bonnes intentions pour le Service du Roi, on peut dire avec vérité "il ne faisoit pas assez pleinement son devoir, & que cette ambiguité causoit de grands embaras au Ministre, qui se voioit en butte à rous les differens Partis des Peuples, quand on vouloit qu'il le fut ; balotté par l'intrigue des Cabales; menacé par le prémier Prince du Sang, & sa Place offerte à d'autres, comme fi en effet il eut été le rebut de la Fortune. Cependant,

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 237

pendant, elle le tenoit toûjours par la 1649. main, & le destinoit-par les maux qu'elle lui faisoit sentir à de plus grands biens que ceux qu'elle lui avoit faits jusques alors; & la fermeté de la Reine lui pouvoit faire espérer de nouvelles élévations, lors qu'il sembloit le plus abaissé. Mais, comme le monde se laisse toujours emporter aux apparences des choses présentes, il y avoit alors de la gloire à le mépriser, & les grands, & les petits, en faisoient profession publique. Le Chevalier de Guise, qui jusques là avoit été de ses Amis, lui demanda une Abbaie. Il la lui refusa, pour l'avoir déjà promise à un autre. Ce Prince Lorrain, étant picqué de ce refus, & ne craignant plus sa faveur, lui dit qu'il se tenoit desobligé de ce procédé. Le Cardinal lui répondit froidement, qu'il falloit se résondre à le tenir pour offense; mais lui, sans l'écouter, se plaignant hautement, lui repliqua; qu'il lui avoit promis cette Abbaïe, qu'il ne tenoit point sa parole; & que pour lui, il ne vouloit plus être de ses Amis. De ce pas-là, il alla faire offre de son Service, & de son Amitié,

238 Mémoires pour servir

1649. à Mr. le Prince, qui le reçût avec joie.

Sept.

Le dix septieme Septembre, l'Abbé de la Rivierre, après avoir pris ses mesures de part & d'autre, va trouver Mr. le Prince , & lui accorde de Pont de l'Arche de la part de la Reine, a. vec mille douceurs de celle du Miniftre, qui lui manda qu'il avoit tonjours eu intention de le servir; mais, que jusques là il ne l'aviot pu persuader à la Reine. L'Abbé, de son côté, n'aiant que trop bien fait, pour faire réuffir cette Négotiation à son contentement, lui fit sentir qu'il avoit travaillé avec soin à sa satisfaction; & ses peines avoient pour fondement l'espoir de la rétribution.

Le Duc de Saint Simon, fidele au Roi, & qui avoit l'honneur, par la Duchesse sa Femme, d'être parent Mr. le Prince, l'aiant vû dans cet engagement, s'en étonna. Il avoit été le trouver , pour lui dire , qu'il étoit au desessair de le voir si artaché à cet. te prétention du Pont de-l'Arche. lui avoit représenté les périls où s'exposoit, en irritant la Reine, & en poullant les choses à cette extremité.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 239

Le Prince lui répondit qu'll avoit rai- 1649. son ; qu'il lui étoit obligé de ses confeils ; qu'il les estimoit ; mais , qu'il s'étoit engagé à Me. de Longueville, & qu'il lui étoit impossible de se tirer de cer embarras ; qu'il lui feroit plaifir d'aller trouver le Duc de Longueville, & qu'il seroit ravi qu'il pût la persuader de suivre ses avis. Le Duc de Saint-Simon, comme je l'ai scu par lui même, y fut ; & , après lui avoir représenté qu'il feroit une action loiiable & juste, de s'opposer aux defirs de Me. de Longueville, ce Prince, après l'avoir écouté, lui fit un grand éclat de rire, & voulant tourner en ridicule sa fidélité & ses sages Avis, il lui dit, Je sçai qu'on dit à la Cour, que je me veux faire Duc de Normandie : je n'en ai pas le dessein, & vos sentimens sont beaux & générenx; mais, avouez-le vrai , ce seroit un beau coup à faire, & à vous, de vous faire Duc de Guienne. Ces paroles du Duc de Longueville sont méprisables, & la Raillerie ne les excuse point; mais, le desir, que le Prince de Condé avoit témoigné de vouloir se délivrer de cet engagement, marque que ses inten1949. intentions étoient innocentes. Il ne put donc éviter ce malheur, qui ternissoir la gloire des belles & grandes actions de sa vie, qui toutes avoient été jusques la avantageuses à l'Etat, & uriles au Service du Roi. Malgré ses lumières & sa raison, il persista à vouloir participer à l'aveuglement où sa Famille étoit tombée : il voulut cette Place; & il fallut le satisfaire.

Le Cardinal s'étoit donc résolu à contenter le Prince de Condé, quand il avoit vû les embarras qui lui tome beroient sur les bras, s'il y résistoit d'avantage: il ne souhaittoit pas alors un plus grand bien que celui d'éviter les périls présens pour arriver à la Majorité du Roi, & par elle il attendoit le remede de tous ses maux. Aussi, le Tellier, qui le connoissoir parfaitement, disoit de lui, qu'il songeoit seulement à passer la journée en laquelle il vivoit.

Quand Mr. le Prince ent accepté le don qu'on lui faifoit, il alla auffitrouver le Duc d'Orleans pour l'en remercier. Il le suivit ensuite chez la Reine, à qui il rendit les gra-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 241 ces qu'il lui devoit de ce présent. Elle 1649. commanda aussi-tôt qu'on allat querir fon Ministre; afin qu'il vint prendre part à cet Accommodement, & à la Conversation, qui fut publique, assez civile de la part de Mr. le Prince, &. entiérement soumise de celle du Cardinal. Le Maréchal de Villeroi, un peu après, tira Mr. le Prince à part, & lui demanda s'il étoit content, s'il n'étoit rien resté dans son Cœur, qui pût troubler la Cour à l'avenir; & que si le mariage du Duc de Mercœur lui déplaisoit encore, qu'on le prioit de le dire, parce qu'il étoit inutile de lui accorder les autres graces qu'il avoit demandées, si elles ne pouvoient pas produire l'entiere union que le Ministre desiroit d'avoir avec lui? Mr. le Prince lui répondit, à ce que me conta ce Maréchal le jour même, qu'il étoit content, & que pour le Mariage, soit qu'il lui déplût ou non, qu'aiant donné son consentement pour cela, il ne s'en vouloit plus plaindre; & que pour lui il seroit tossjours porté à rendre à la Reine tous les respects qu'il croioit lui devoir. Quoi que ses paroles parussent cacher un certain Tome III.

1649. mécontentement secret, elles n'auro. ient point eu sans doute de mauvais effets, si ce Prince n'avoit point eu de Sœur ; mais , il étoit si puissamment pressé du côté de cette Princesse, que ce bienfait de la Reine, qu'il connut lui avoir été accordé par elle contre son gré, ne servit qu'à lui faire prendre gout à la tirannie. Le Mariage du Duc de Mercœur & de Mademoifelle de Mancini, qui fans cela ne l'eut point faché, fut le prétexte, dont Madame de Longueville se servit encore pour l'animer contre le Ministre. Toute cette Cabale disoit, que le Cardinal ne pouvoit plus douter qu'il n'offensat Mr. le Prince en le faisant, puisque la chose aiant été en état de se rompre, Mr. le Prince lui avoit dit, qu'il lui faisoit un fort grand plaisir de lui apprendre cette nouvelle, & qu'il en verroit toujours la rupture avec joie. La Reine me fit l'honneur de me dire aussi ce même jour, comme je lui parlois des discours que les Serviteurs de Mr. le Prince faisoient sur ce sujet, qu'il ne lui avoit jamais témoigné d'aversion contre cette Affaire, & qu'enfin elle

#### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 243 n'étoit pas obligée de suivre aveugle- 1649. ment toutes ses fantailies; qu'elle vouloit l'achever; & qu'elle connoiffoit par l'aversion que tout le monde avoit à ce Mariage combien cette Alliance étoit avantageuse au Cardinal. La Reine voioit clairement que son Ministre étoit étrangement hai, puisqu'elle jugeoit elle même, que & qu'on croioit lui être un bien étoit estimé un grand mal par tous ceux composoient la Cour. Elle connois. soit elle même, que cette haine étoit injuste, & que le Prince de Condé, qui ne pouvoit raisonnablement demander à son Ministre de ne pas donner sa Niece au Duc de Mercœur, lui devoit être du moins obligé de fa respectueuse soumission. Elle étoit grande en effet, puisqu'il lui avoit fait dire, qu'il destroit présérer son Ami-

Le soir de cet Accommodement, Mr. le Prince voulut donner à souper au Duc d'Orleans, & au Cardinal Mazarin, qui fut mené par Monsieur, qui voulut perfectionner son œuvre par cette familiarité. Après les saluts

tié aux avantages de sa Famille, & à

ses propres intérêts.

#### 144 Memoires pour servir

1649. ordinaires, les deux Ennemis reconciliés entrérent seuls dans un Cabinet, où ils furent assez long-tems ensemble. Ils parurent en sortant de ce lieu assez fatisfaits; & néanmoins on remarqua que le reste du soir sut grave & froid : & on jugea par ce silence que les Affaires n'étoient pas en bon état, quand s se quittérent. Le Duc d'Orleans s'en retourna chez lui à Luxembourg, & laissa le Cardinal Mazarin seul chez Mr. le Prince, reprendre son chemin vers le Palais Roial; ce qui donna une grande terreur à quelques Italiens de sa suite, qui eurent peur d'un coup à la mode de leur Pais. Un d'eux me le dit en confidence.

L'intervalle de cette Reconciliation fur si petit, que le lendemain Mr. le Prince, à qui on avoit proposé d'aller souper chez le Cardinal n'y sur point: au contraire, on sçut qu'il avoit pris Médecine sans nul besoin; & chacun disoit ce secret à l'oreille de son Ami. Le jour d'après, le Prince de Condémena souper chez Prud-homme, Bais gneur renommé, une troupe de Frondeurs, rous Ennemis déclarez du Ministre. Les Conviés étoient le Duc

à l'Histoire d'Anne d'Autriche 245 de Beaufort, le Duc de Retz, le Duc 1649. de Rohan, le Maréchal de la Mothe, le Marquis de Noirmoutier, Laigue, & le Coadjuteur. Le Vicomte de Turenne y fut aussi, qui pour lors étoit assez brouillé avec le Ministre; mais, qui néanmoins gardoit encore quelques mesures à son égard. Toutes ces personnes ne desiroient rien tant que d'engager Mr. le Prince dans leur Querelle, & dans leurs intérêts; si bien qu'il fut dit en ce repas beaucoup de paroles trop fortes & trop hardies pour être souffertes par un Prince, qui dans le vrai n'avoit nul sujet de se plaindre, & à qui la Resne venoit de faire un sacrifice, qui par la douleur qu'elle en avoit eue ne devoit pas être conté à rien. Le bruit en eut été encore plus grand, sans la sagesse du Duc de Rohan, qui rabatit par son sérieux, tant qu'il lui fut possible, les effets de la gaieté frondeule. La Discrétion de ce Duc. attira celle de Mr. le Prince, qui, trouvant à propos de modérer cet excès, & de ne pas porter les choses à l'extrémité, dit tout haut, parlant du Cardinal, qu'ils étoient, raccommodez

L 3 en-

1649. ensemble, & qu'il iroit chez lui comme chez les autres.

> Ce soir fut d'un grand scandale à la Cour. On tira delà des conséquences infaillibles de l'état où étoit l'Esprit & le Cœur de Mr. le Prince. Reine en fut picquée: elle me fit de dépit, de voir qu'elle venoit de, lui accorder le Pont-de-l'Arche, & que ce bienfait si contraire aux intérêts du Roi ne finissoit point sa mauvaise humeur. Quand on demanda raison à Mr. le Prince de ce procédé, il répondit que puisque le Cardinal prenoit liaison avec ses Ennemis, il en vouloit faire de même avec les Frondeurs, afin de lui rendre la pareille. Le Cardinal, peu de jours après, eut la goute. Mr. le Prince le fut voir, mené par le Duc d'Orleans; mais, il n'y tarda gueres, puis revint chez la Reine. Elle lui nomma le Cardinal, & le mêla dans sa Conversation, pour voir ce qu'il diroit. Il n'y entra nullement, & affecta de changer de discours aux endroits où la bienseance l'obligeoit de répondre. Il n'y retourna pas si tôt, & ne laisfoir

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 247 soit pas de venir au Conseil chez la 1649. Reine, montrant avec audace de ne se soucier de rien. Il agissoit d'ailleurs avec le Duc d'Orleans d'une maniere extrémement soumise : il le recherchoit beaucoup; &, sans se plaindre davantage du Mariage du Duc de Mercœur, il lui disoit qu'à sa seule considération il signeroit au Contract avec joie, puisqu'il témoignoit l'intéresser en cette Affaire: mais, qu'il le suplioit très humblement de lui laisser ses sentimens libres, à l'égard du Duc de Mercœur, de la Famille, & du Cardinal.

Le Duc de Vendome, Pere du Duc de Mercœur, qui ne vouloit pas sans Faveur & sans Puissance, s'alier au Ministre, voiant ses desseins traversés, & que tant d'obstacles embarassoient le Cardinal, lui dit, qu'il s'étonoit de voir qu'il ne lui parloit plus de ce Mariage; qu'il devoit considérer que c'étoit son avantage autant que le sien; qu'il croioit que son Fils étoit un assez bon parti pour sa Niece, pour l'obliger à tenir bon contre les attaques de Mr. le Prince; que néanmoins s'il ne vouloit plus le faire, il l'aver-LA

Şept.

Alliance; que par conséquent, il aviferoit à ce qui lui seroit le meilleur. Le Cardinal guéri de la goute vintau Conseil. Mr. le Prince & lui se virent & se parlérent, mais seulement en présence de la Reine. Au fortir de ce Conseil , le Duc d'Orleans dit tout haut au Duc de Vendôme, que les choses se tournoient à un Accomodement plus véritable que par le passé; & Mr. le Prince en dit autant à ses Amis. Ce secret aiant passé aussi-tôt dans la bouche de plufieurs, les Frondeurs, toujours Ennemis de tout ce qui s'appeloit la Paix, & Amis du Desordre, dirent à Mr. le Prince, qu'il étoit obligé de pousser le Cardinal, & que puis qu'il étoit déjà déclaré, son Enne:

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 249

Ennemi, il ne falloit pas marchander 1649. & l'être seulement à demi; que ce n'étoit pas à lui à négocier; qu'il n'avoit qu'à vouloir, & que tout le monde obérroit à see ordres & à ses volontez, qui devoient être la Regle de l'Etat.

Les partifans de Chavigni l'animoient aussi à sa perte, croiant par ce chemin faire une voie sure à leur Ami pour arriver à la Faveur. Ceux . qui portoient Chateau-neuf, ne pouvant souffrir celui là, conseilloient au Duc d'Orleans, au cas que le Cardinal fût chassé par les Factions qui se formoient contre lui, de ne pas consentir que Mr. le Prince devint le Maitre absolu de la Cour, en y mettant un Ministre attaché à lui; & lui failoient voir l'intérêt qu'il avoit à y placer Chateau-neuf. L'Abbé de la Riviere étoit Ennemi de Chavigni, & n'aimoit pas assez son Rival, pour le laisser jouir d'une Place qu'il auroit peutêtre souhaitée pour lui même, s'il eut pû y parvenir sans crainte ni sans danger; mais, ne trouvant pas la chose facile, il s'opposoit à l'un & à l'autre, & travailloit à faire quelque Accom-LS

1649. commodement entre M. le Prince & le Ministre. Il vouloit sauver le Cardinal, ou du moins le faire durer, attandant que la Fortune en le faisant Cardinal lui même, l'élevât aux grandes choses, qui lui pouvoient arriver dans le poste où il étoit déjà. Ainsi, il desiroit que le Ministre demeurat embarassé, qu'il eut beaucoup d'Affaires sur les bras, mais en état de subfifter encore quelque tems; ou, s'il avoit à demeurer, il souhaitoit que ce fût fans puissance, ni crédit. Pour réuffir dans ses desseins , il lui fallut avoir de fréquentes & de longues conversations avee M. le Prince, & avec toutte cette Caballe. Ses Intrigues le rendicent enfin tutect au Ministre, & au Duc de Vendome, qui commençoit à se plaindre de lui; & chacun murmuroit en son particulier de ce que le Duc d'Orleans ne les foutenoit pas assez vigoureusement.

Quélques jours le passérent en Négotiations Le Cardinal, dont l'Efprit étoit plein de lumieres, & qui savoit se tourner de plusieurs côtez, fit parler à Me de Longueville, par quelques unes de ses Considentes Il l'assura qu'il vouloit etre de ses A-

mis

#### à l'Histoire d'Anne d'Autriche 251 mis, & que pour acquérir ses bonnes 1649.

graces, il vouloit faire out ce qui feroit possible pour la satisfaire. La Proposition sut reçue agréablement. Elle ne travailloit que pour avoir du crédit, & croioit en pouvoir espérer par cette voie. Le Duc d'Orleans, & le Prince de Condé, fouhaitoient chacun pour soi une grande Puissance, Mc. de Longueville & le Prince de Conti vouloient aussi en leur particulier avoir part à la Faveur. Tous, par l'état où étoit le Ministre , prétendoient mieux faire leurs afaires avec lui qu'avec un autre. Ainfi, il ne leur étoit pas difficile de le laisser comme il étoit, pourvû qu'ils pussent contenter leurs desirs; &, des Difficultez qu'ils trouvoient à le chaffer, i's passoient aisément au dessein de le souffrir en cette place, à condition de tirer de lui ce qu'ils en vouloient avoir. Le Cardinal, plus fin que tous les autres, pour gagner du tems, travailloit lui même i les perfuader par ces mêmes raisons, qui paroissoient lui être si contraires, & leur faisoit dire par des gens qui paroissoient être de leurs Amis, qu'il L 6

## Mémoires pour servir

1649. leur éroit à tous plus commode de le laisser, jour des avantages que sa faveur lui donnoit, puis qu'un autre que lui en useroit avec plus de hauteur.

Pendant que le Cardinal Mazarin pensoit à sa conservation, la Reine se trouva mal, sans doute, du chagrin qu'elle recût, voiant que ces brouilleries ne pouvoient finir, malgré tout ce qu'elle faisoit pour les appaiser. Elle eut de grands vomissemens de bile , & même un peu de fievre ; & elle fut quelque jours sans voir que ceux qu'elle ne pouvoit chasser. Elle reçut alors le Duc de Longueville, qui avoit été mandé pour venir faire son Remerciment, de ce qu'on lui avoit promis le Pont-de-l'Arche. Comme il sçavoit que ce présent lui avoit été fait malgié la Reine, ses complimens furent succints, & la Reine de son côté le traitta froidement. Il lui promit néanmoins de faire ce qu'il pourroit, pour porter Mr. le Prince à la douceur ; mais , il est à croire , qu'il ne prit pas beaucoup de peine à le persuader; car, si ce Prince du Sang eut été pacifique, il n'auroit pas eu

à l'Histore d'Anne d'Autriche. 253 ce qu'il venoit d'obtenir par sa hau 1649. teur.

Les desseins déréglez de Me. de Longueville étoient la véritable fource de tant de maux : elle n'étoit pas tout-àfait contente de ce qu'elle avoit fait. Pour la satisfaire amplement, outre cette Place qui venoit de lui être donnée, il faloit aggrandir le Prince de Masillac ; & ce fut en cette conjoncture qu'elle eut le Tabouret pour sa Femme, & permission d'entrer dans le Louvre en Carosse. Ces avantages les mettoient au dessus des Ducs, & à l'égal des Princes, quoi qu'il ne fût ni l'un ni l'autre. Il n'étoit pas de Maison Souverainne : il n'étoit que Gentil-homme; & son Pere le Duc de la Rochefoucault n'én'étoit pas mort ; mais , il étoit assez grand Seigneur, & avoit assez de confidération dans le monde, pour pouvoir foutenir une folle chimere.

Me. de Longeville avoit mis au rang d'une de ses moilleures Amies Me. de Ponts, Fille de du Vigean, & Veuve de Mr. de Ponts, qui prétendoit être de l'Illustre Maison d'Albret

#### 254 Mémoires pour servir

1649. bret. Cette Dame étoit assez aimable, civile, & honnête en son procédé. Ce qu'elle avoit d'esprit étoit tourné du côté de la flatterie. Elle n'étoit nullement belle ; mais , elle avoit la taille sort jolie, & la gorge belle Elle plaisoit enfin par ses louanges réitérées, qui lui donnoient des amis, ou de faux approbateurs; & l'Amitié, que Me. de Longueville avoit pour elle, lni donnoit alors du crédit. L'Abbé de la Riviere, depuis quelque tems, s'étoit attaché à elle par les liens de l'inclination & de la politique; car, regardant Me. de Longueville comme une personne qui faisoit une grande figure à la Cour, il crut que Me de Ponts lui pourroit être necessaire pour sa prétention du Chapeau de Cardinal. trouva donc fort à propos de se faire une Amie auprès de cette Princesse, qui pût y soutenir ses intérêts, & lui servir de liaison, pour traitter par elle les Affaires qui pourroient arriver. Madame de Ponts étoit fine & ambitieuse, autant qu'elle étoit adulatrice. Elle n'etoit non plus que le Prince de Marsillac, ni Duches· à l'Histoire d'Anne d'Autriche 255 se, ni Princesse; mais, seu son Mari 1649. étoit ainé de ceux qui se disent de la véritable Maison d'Albret, & il lui avoit laissé assez de qualité ou du moins assez de chimere, pour aspirer à cette prérogative. Elle demanda au Ministre que la Reine lui donnât le Tabouret, & l'Amitié de Me. de Longueville, qui la protégeoit, joinà celle de l'Abbé de la Rivierre, qui fut le Négociaseur de cette Affaire, furent des raisons assez fortes pour lui faire obtenir ce qu'elle fouhaitoit. Voilà ce qui causa cette sausse apparence de Paix , & ce qui fut une tréve à cette véritable Querelle : voilà ce qui a fait dire au Duc d'Orleans peu de jours auparavant, que touttes choses alloient s'accomoder; &, pour conclusion, voilà une des sources de tous les Defordres qui font depuis arrivez à la Cour.

Aussi-tot que ces grands Articles, qui regardoient le Prince de Marsillac & Me. de Ponts surent accordez, Mr. le Prince devint doux & traitable, il parut vouloir rendre à la Reine le respect qu'il lui devoit. Il fe soumit sans reserve à toutes ses volontez

1649. lontez; & l'Abbé de le Rivierre, parlant à la Reine devant moi de cette Affaire, lui dit, qu'il avoit éxigé de Mr. le Prince qu'il s'accomderoit avec.Mr. le Cardinal sans nulle stipulation ; qu'il seroit à l'avenir de ses amis; & que c'étoit tout de bon qu'il le promettoit. Mr. le Prince dit ces mêmes choses à la Reine : il l'assûra de sa fidélité: il embrassa le Ministre, lui promit son Amitié, protesta qu'il vouloit être dans ses Intérêts. Il parût alors une entiere satisfaction dans tous les esprits. Il y eut seulement cette réserve, que Mr. le Prince, promettant de sou côté toute sureté, ne voulut point répondre positivement du Prince de Conti; mais, cela ne donna nulle inquiétude au Ministre, parce qu'il croioit avoir contenté Me. de Longueville, & s'imaginoit que le dégout que Mr. le Prince avoit eu de la conduite du jeune Prince, quand il le quitta pour allersoutenir le Siege de Paris, étoit cause de sa retenue La Reine fut à demi contente, de penser qu'après tant de troubles elle pouvoit espérer quelque repos.Le Ministre étoit satisfait de voir

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 257 un si grand nombre d'Ennemis de 1649. moins. L'Abbé de la Rivierre regardoit cet Accomodement comme un Ouvra-

ge de ses mains. Les desirs de Me. de Longueville, & du Prince de Marsillac, étoient remplis; & se voiant les Maitres de la Cour, ils n'avoient quassi plus rien à souhaitter, que la durée de leur bonheur; mais, les Frondeurs ou les Malcontens, furent au deses poir de voire cette grande division se terminer par une bagatelle, & leurs desseins s'évanoüir comme une sumée.

Les Etoilles, qui dominoient alors, étoient trop contraires à la Paix pour laisser la Cour en repos. Ce calme ne dura gueres : il fut aussi-tôt troublé par le ressentiment que toutes les Personnes de qualité curent contre ces deux Tabourets. Ceux, qui portent le nom d'Albret, vils le portent a juste titre, comme ils le prétendent, peuvent compter des Rois parmi leurs Ayeux; mais, outre que le doute d'une Naissance légitime est un Nuage qui obscurçit toutes les grandeurs de cette nature, beaucoup d'autres Maisons en France prétendent.

1649 dent avoir de grandes piérogatives.
Celle de la Rochefoucaut est illustre & ancienne, mais les Fils des Ducs n'avoient jamais eu ces avantages & toute la Noblesse se trouva offensée dans cette préserence. Chaque particulier alla chercher dans ses Tittes, des marques de Principauté & d'anciennes Alliances, qui eussent le pouvoir de les elever. Dans cette multitude de grands Seigneurs qui remplissoient la Cour, il n'y en eut pas un qui ne voulût être Prince, aussi bien que ces deux-la, & qui même n'alléguât des causes essentieles de ses

prétentions.

Les Dues & Maréchaux de France, qui vouloient détruire la Principauté du Prince de Marfillac & de Madame de Ponts, disoient qu'ils étoient les Grands du Roiaume, & qu'ils ne s'opposoient point aux Tabourets sans Duchez qui venoient d'être donnez; mais, qu'ils vouloient être traittés également & que leurs Ensans, avant qu'ils héritassent de la Duché, eusfeni le même rang que celui qu'on venoit de donner au Prince de Marfillac.

La

## à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 259

La Reine, qui haiffoit le Prince 1649 de Marfillac, & qui ne se soucioit gueres de Madame de Ponts, écoutoit paisiblement les plaintes des Géntik-hommes; mais, comme elle avoit espéré par cette voie de rétablir la Paix dans sa Cour, cette raison l'obligeoit de foutenir ce qu'elle avoit fait. Un foir quelqu'un (\*) de la Le Compagnie lui parloit de la rumeur Comqui se faisoit contre les Tabourets, man-Elle repondit , qu'on crioit toujours deur de contre touttes choses ; que les Brevets des Jars. nouveaux Ducs, qu'elle avoit faits il y avoit quelques années, avoient fait ce méme bruit; & que celui-la seroit de nême, & s'appaiseroit aussi aisément que le prémier. Elle se trompa; car, les graces des Rois, qui élevent aux prémieres Dignitéez du Roianme certains Particuliers, peuvent bien donner de l'envie à leurs Egaux : mais, c'est injustement ; car il est raisonnable que nos Maitres puissent choisir ceux qui leur plaisent le plus pour, les en gratifier : au lieu que ce qui dounoit le rang de Prince étoit estimé d'une nature toute différente, & offensoit toutes

Mémoires pour servir

1649. toutes les grandes Maisons qui pouvoient se former de pareilles prétentions. La Reine conut en cette occasion que les Rois ne peuvent pas toujours faire tout ce qu'il leur plait, & qu'il faut qu ils observent certaines regles: autrement ils tombent dans

de grands embarras.

Ce murmure commun fit naitre enfin une Assemblée de la Noblesse, qui fut assez forte pour détruire les nouveaux Tabourets, & pour anéantir toute cette importante Négociation qui venoit d'être faite. Le Marquis de Cœuvres, Fils du Maréchal d'Etrées, le Marquis de Leuville, & quelques autres, proposérent de se plaindre à la Reine, & résolurent de s'assembler. Ils fe donnérent un rendez - vous chez le Marquis de Montglas, Grand Maitre de la Garderobe, où se trouvérent dix ou douze Personnes de qualité. Là fut proposé d'élire un Chef, qui pût proposer leurs raisons. Le Maréchal de l'Hopital fut celui qu'ils choisirent pour cet Emploi. Il agréa volontiers leur Priere; car, il étoit mal content de ce que quelques autres

a l'Histoire & Anne d'Autriche. 261 Maréchaux de France avoient eu des1640. Brevêts de Ducs, & que lui qui avoit autrefois bien servi l'Etat', & qui étoit des plus anciens, n'en avoit point eu. Beaucoup de personnes de qualité se joignirent à cette Assemblée: Saint Luc , St. Mégrin , Brancas, & beaucoup d'autres, sans délibérer plus long-tems, y allérent. Le même jour, ils furent trouver la Reine, qui étoit dans son Cercle, sans rien sçavoir de leur dessein. Elle fut d'abord étonnée de voir la Noblesse en Corps, & un Chef à leur tête. Tout ce qui remplissoit ses Cabinets, & ceux mêmes qui étoient de ses plus Familiers, s'y trouvérent comme les autres : le Commandeur de Jars, de Souvré, & les prémiers Officiers de la Maison du Roi, tous furent presque de la partie. Ils étoient assurez qu'elle ne se soucioit pas beaucoup de maintenir des Graces qu'elle avoit accordées par politique, plûtôt que par inclination, &. crurent même avec fondement lui faire quelque espece de plaisir. Comme elle vit dans cette troupe beaucoup de ceux qu'elle affectionnoit le plus,

& l'Histoire d'Anne d'Autriche. 264 vie faisoit haïr; qui étoit de basse 1649. naisance, & qui parmi quelques bonnes qualitez en avoit aussi de mauvaises.

Le lendemain, cette noble troupe s'assembla tout de nouveau, pour penser aux moiens de se soutenir. Ils ne vouloient pas que la honte leur démeurât de succomber en leur projet, & desiroient que leur partie sut si bien faite, qu'elle ne put manquer d'avoir son effet. Ils ne trouvérent pas-à-propos, fans cet avantage, d'offenser Mr. le Prince, & d'acquérir sa haine inutilement. Ils députérent donc huit d'entre eux, pour aller saluer le Duc d'Orleans, & le suplier très humblement de confidérer la justice de leurs plaintes. Les Diputez furent St. Luc, St. Mégrin, Manicamp, le Marquis de Cœuvres, Villarceau, Fosseuse, le Ville, & le Commandeur de Souvre. Monfieur leur répondit, que la Reine, & Mr. le Prince, avoient voulu ce qui avoit été fait, & que pour lui il n'y avoit nulle part.

De là, ils allérent faluër Mr. le Prince, qui les reçut assez froide-

ment.

#### 264 Memoires pour servir

1649. ment. Il leur dit que la Reine, & Monsieur, étoient ceux, qui favorisoient cette Affaire; que pour lui, il n'avoit que sa voix comme les autres, mais qu'étant engagé par beaucoup de raisons à la soutenir, il s'étonnoit, que ses Amis lui voulussent faire ce déplaisir de s'opposer à ses desseins, par des tumultes & assemblées publiques, qui lui attiroient la haine de toute la Noblesse; qu'il le souffroit patiemment de ceux qui ne lui avoient point promis d'Amitié; mais que pour ceux qu'il avoit crû de fes Amis, il ne leur pardonneroit jamais. Il avoit dejà prié le Marquis de Montausier de s'en retirér, & Boutteville aussi, qui avoit l'honneur d'être fon Parent, & ils l'avoient fait. Le Commandeur de Souvré, après ce Discours, n'eut pas la force de résister à ses menaces, accompagnées de douceurs. Ils s'étoient tous obligés par Serment, tant pour les présens, que pour ceux qui à l'avenir voudroient se joindre eux, de ne quiter jamais ce parti qui étoit fait pour foutenir les intérêts communs de toute la Noblesse.

#### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 264

Le Duc de Beaufort, qui aimoit 1649. tout ce qui pouvoit brouiller la Cour, voulant plaire à cette Assemblée, envoia de sa part un Gentil-homme leur offrir son Service, ou comme leur Chef, s'il l'en jugeoient digne, ou comme leur Compagnon pour entrer dans tous leurs intérêts. Ils le remerciérent civilement, & députérent quelques uns de leur corps pour lui en rendre graces, sans vouloir accepter ses offres, parce qu'ils ne vouloient point de Princes, & moins encore le Chef des Frondeurs, pour ne pas faire croire à la Reine, qu'ils eussent des pensées différentes de leurs innocentes actions.

Dans les prémiers sentiments d'emportement & de colere que ceux qui composoient cette Assemblée avoient eus contre les Tabourets, quelques-uns de la Compagnie proposerent d'envoier des Députez à l'Abbé de la Rivierre, pour lui dire le tort qu'il leur avoit fait à tous, en faisant agréer cette affaire à son Maitre, con tre les intérêts de tant de personnes de qualité; & leur dessembles paroles mêler à cet honneur quelques paroles

1649. offençeantes : mais , fes Amis détournérent cet orage. Il leur dit, pour le publier parmi les autres, qu'il ne s'étoit porté à cela, que par l'engagement qu'il avoit eu avec Miossens beau Frere de Madame de Ponts, à qui Monsieur, à ce qu'il disoit, avoit fait espérer un Tabouret pour sa Belle-Sour. La Grandeur de cette Dame étoit confidérable'à Miossens, à cause qu'elle avoit un Fils qui étoit l'ainé de sa Maison. Il leur dit encore que Mr. le Prince de Conti, & Me. de Longueville aiant fait demander à la Reine un Brevet pour le Prince de Marsillac, il avoit crû devoir servir son Ami en cette occafion; mais, que fi Mr. le Prince, en confidération de leurs plaintes, se relâchoit pour Marsillac, que volontiers il supliroit son Maitre d'en faire autant à l'égard de Madame de Ponts, & qu'il ne vouloit point pour des particuliers mécontenter le public.

Mr. le Prince, sachant sa Réponse, lui en sit des reproches, lui difant qu'il lui mettoit toutte cette Affemblée sur les bras , & l'assûra , demi en riant, qu'il lui feroit toujours

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 267 fort glorieux de partager quelque 1649. chose avec lui, quand même ce seroit la haine de la Noblesse. Cependant, ce Prince, qui n'etoit pas ailé à étonner, le fut un peu, quand il vit, qu'après les Décclarations qu'il avoit faites contre ceux de ses Amis qui s'étoient joints à cette Assemblée, peu de ceux-là quittérent le parti. Il se plaignit hautement de Gersé, qui, fachant le malheur qu'il avoit eu de lui déplaire . le fut trouver. Il s'enferma avec lui , à ce qu'il me dit lui même, & lui représenta que chacun s'étonnoit comment pour un Ami de sa Sœur & de son Frere, qui n'étoit nullement des siens, il vouloit attirer contre lui la haine de tant de braves gens, & de personnes de qualité. Il me dit que Mr le Prince lui avoit répondu de bon ton, Tu as raison, mon pauvre Gersé; mais, je suis résolu de ne me desunir jamais de ma Famille. Je connois ma force, quand je les ai de mon côté ; & tu n'as qu'à choifir de ma Colere, ou de mon Amitié. Gersé, qui ne vouloit pas perdre les bonnes graces de ce Prince , lui répondit que puisqu'il faloit prendre parti, il quit-M 2 teroit

1649, teroit la Noblesse, & renonçeroit plûtôt à la qualité de Gentilhomme, qu'à celle de son Serviteur; & comme il n'etoit pas aimé, parce qu'il étoit d'un naturel brusque, qu'il étoit vain, railleur, & leger, ceux qu'il abbandonna ne l'épargnérent pas: & tous prirent cette occasion de l'insulter à leur maniere ordinaire, qui alloit au delà de la justice que les honestes gens se doivent les uns aux autres. Je ne veux blamer ni aprouver les railleries qui se firent contre Gersé; mais, on le pouvoit défendre en cette occasion, où il préféroit l'Amitié d'un grand Prince à un intérêt public, qui auroit été une grande chose a un Romain, & de petite considération pour un François; mais, il faut avouer aussi que Gersé, quasi en toutes les actions de sa vie, a pû etre blamé sans injustice, parceque; manquant de jugement, sa conduite a été defectueuse en toutes choses. Dans l'attachement qu'il a eu pour Mr. le Prince, il n'a que trop fait voir cette vérité, puisqu'il fut cause en quelque maniere de beaucoup de maux, qui sans lui ne feroient.

d l'Histoire d'Anne d'Autriche. 269 servient peut - être pas arrivez à ce 1649.

grand Prince.

Les Princes s'assemblérent aussi à l'Hôtel de Chevreuse, parce qu'ils étoient choques de ce que le Duc de Bouillon, & le Maréchal de Turenne son Frere, vouloient prendre cette qualité. Les véritables Princes voulurent s'unir à la Noblesse, pour s'opposer à l'élévation de cette Famille, & à ceux qui par des intrigues vouloientse mettre de leur rang. Le Duc de Vendôme sut député pour aller informer le Reine de leurs defscins, & la suplier très humblement de ne point trouver mauvais qu'ils travaillassent à conserver les avantages que leur Naissance leur donnoit. Cette Assemblée ne déplut nullement au Ministre : il voioit avec joie que Mr. le Prince de Conti, & Me. de Longueville, Protecteurs du Prince de Marsillac, Monsieur le Prince protecteur de Mrs. de Bouillon, & l'Abbé de la Riviere de Me. de Ponts, alloient être haïs des Princes & de la Noblesse; & souhaittoit qu'on pût mettre de l'opposition à des chimeres, qui ne pouvoient apporter M 3

# 270 Memoires pour servir

1649 que du trouble dans la Cour. La Reine, qui d'abord avoit voulu par prudence maintenir les Tabourets; fuivant son inclination, & les Sentimens de son Ministre, montra aussitôt de ne point desagréer ce qui se faisoir, & les soirs à son coucher, elle souffroit que ceux qui étoient les plus animez contre les saux Princes lui parlassent librement contre eux.

Les Politiques disoient que la Reine devoit prendre cetta occasion pour attirer à elle toute la Noblesse, en la favorisant ouvertement contre Mr. le Prince; mais, le Cardinal, qui ne vouloit pas l'offenser, gardoit le silence; &, croiant que sa retenuë ne pouvoit produire que de bons effets pour lui, il se tenoit en repos, & faisoit bonne mine à tous. Il fallut en effet que Mr. le Prince revint à la Reine, & par la même raison le Prince de Conti , & Me. de Longuevil. le, furent aussi contraints de rechercher à lui plaire, & de demander du secours à son Ministre afin de se pouvoir garentir de cette haine publique par la Protection Roiale. A. près plufieurs Négociations de leurs part

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 271

part, le Prince de Conti, qui n'a- 1649. voit point encore parû entiérement réuni à la Reine, résolut enfin de s'accomder avec le Cardinal, ou du moins d'en faire le semblant. Duc d'Orleans le présenta à la Reine, lui répondit de son affect on au Service du Roi , l'affûra qu'a l'avenir, il seroit tout-à-sait des Amis du Cardinal. L'Abbé de la Rivierre, aiant ménagé toute cette liaison, par celle qu'il avoit voulû prendre avec Me. de Longueville, fut cause que son Maitre voulut etre le Médiateur de cette Paix; & la Réconciliation parut, selon les paroles qui se dirent de part & d'autre, devoir être très sincere & durable : mais , ces fortes de personnes n'ont pas accoutumé d'estimer la fidélité, ni d'en faire une vertu; &, pour l'ordinaire, la dissimulation est une de leurs plus belles qualitez. Me. de Longueville fut de la partie en ce raccomodement, qui n'etoit à son égard qu'une confirmation du prémier. Le Cardinal lui fit faire de grandes Protestations de service, & cette Princesse de son côté lui promit son Amitié & lui sit M 4 dire

1649. dire qu'elle vouloit être de ses Amies; qu'elle ne se mêleroit plus d'aucune chose qui pût être contraire à ses intérêts; & qu'elle ne vouloit plus déplaire à la Reine par aucunes de ses actions. Elle fut en effet quelque tems, qu'elle disoit elle même publiquement qu'aiant fait ce qu'elle avoit pû pour chasser le Ministre, les difficultez l'en avoient dégoutée ; qu'elle étoit lasse de l'intrigue; & qu'elle ne vouloit plus penser qu'à se divertir. Cette union de la Famille Roiale devoit présager quelque repos; mais le seul effet qu'elle produisit fut de faire differer le Mariage du Duc de Mercœur.

Le Duc d'Orleins, pour éviter la haine de la Noblesse, se résolut d'abbandonner les Tabourets. Son Favori y consentit, parce qu'il aimoit mieux se conserver des Amis dans le Roiaume, que de servir Miossens tout seul & Me. de Ponts. Il aimoit la Dame, comme une Personne qui lui plaisoit, ou qu'il croioit utile à ses intérêts, & Miossens comme un honnête homme, & comme fon Ami; mais, il se considéroit trop lui même, pour hazarder sa for-

### & l'Histoire d'Anne d'Autriche 273. tune afin de leurs plaire Le Duc 1649. d'Orleans témoigna donc à l'Assem-

blée des Nobles, qu'il ne vouloit pas les desobliger, ni en Corps, ni pas un en particulier; & fit en cela ce que la Reine eut pu faire elle seule, afin de les gaigner tous. Elle fut arrêtée en cette occasion par les fines circonspections du Cardinal, qui é-toit persuadé que la souffrance étoit alors nécessaire à sa conservation, qu'il considéroit autant que celle de

l'Etat.

Le Parlement, malgré les vacàtions, ne laissoit pas de donner toujours quelques petites marques de sa mauvaise volonté. Il continuoit de protéger les Bourdelois, dont la Révolte prenoit de nouvelles forces, plutôt, que de diminüer. Beaucoup de gens raisonnables disoient; que le Duc d'Epernon , naturellement violent, s'etoit attiré la haine de ces mutins avec quelque fondement, & qu'ils. n'étoient pas tout à-fait coupables de lui résister, en demendant un autre Gouverneur. Selon les Loix de l'équité & de la justice, nos Rois ne doivent pas donner des Tirans à leurs M s

274 Memoires pour servir

1649. Peuples pour les gouverner: ils sont leurs Peres, aussi-bien que leurs Maitres; & doivent les garentir de l'oppression & de la malice de ceux qui les commandent, fous leur utorité. Mais, il est vrai que cette Ville a toujours été féditieuse & mutine, & que ses habitans éloignés de la Cour, & qui ont long-tems obéis aux Loix Angloifes, font facilement excitez à la Révolte. La Reine, & fon Conseil, depuis quelque tems, avoient jugé à propos d'y envoier le Maréchal du Plessis, pour apporter quelque remede à leur desobéissance; mais, comme il reconnut l'état des Esprits, il écrivit à la Cour, qu'il avoit trouvé les Affaires en si mauvais état, qu'il ne les croioit point remediables, que par une puissante Armée, qui pût donner au Duc d'Epernon le moien de se vanger pleinement. Il manda de plus à la Reine, qu'il n'avoit pas trouvé à propos d'y entrer, parceque les Bourgeois n'avoient pas voulu faire cessation d'armes pour le recevoir. Les Pourde-lois en effet avoient menacé de l'Ile, Lieutenant des Gardes du Corps, qui

## à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 275

qui peu auparavant avoit été porter 1649... au Parlement quelques ordres de la part du Roi, de le lapider; ce qui faisoit voir clairement le Desordre & la Révolte de cette Province, & le peu d'inclination qu'elle avoit à la Paix.

L'Assemblée de la Noblesse continuoit, & devenoit formidable à ceux même à qui elle ne dépaisoit pas. Ceux, qui en étoient les principaux, proposérent d'envoier par les maifons, faire signer tous les Gentilshommes, qui pour lors se trouveroient à Paris; mais, ce dessein ne se put éxécuter, pour beaucoup de difficultez qu'ils y trouvérent. Le Prince de Marsillac s'en étonna. crut qu'il ne pouvoit plus soutenir sa prétention, sans embarasser ses Protecteurs, & se résolut de montrer en apparence qu'il la vouloit abandonner jusques à une autre conjoncture. Il communiqua sa pensée à Miossens, qui parloit pour Me. de Ponts, & tous deux sans montrer de sentir les déclarations que le Duc d'Orleans avoit faites contre eux, allérent le trouver, & lui dirent qu'ils étoient M 6

1649. résolus de ne le plus importuner de leur intérêts. Ils le remerciérent très humblement de la bonne volonté qu'il leur avoit témoignée, & le supliérent de n'y plus penser. Le Prince de Marsillac, par le Conseil du Prince de Conti , & de Madame de Longueville, alla trouver Mr. le Prince, à qui il en dit autant, avec des fentimens accompagnez d'une reconnoissance plus particuliere. Mr. le Prince n'aprouva point ce dessein, & ne put consentir à ce desistement, ce qui ne déplut pas à Madame de Longueville; car, elle avoit eu intention que ce compliment, attirât cette résissance. La Famille tint confeil là-desfus, & cette Princesse y fit conclure même par la Princesse sa Mere, que Mr. le Prince devoit soutenir cette Affaire. Il le fit donc, & Mr. le Prince crut qu'aiant montré de la desirer, c'étoit assez pour l'obliger à ne se plus relacher, puisque l'intérêt de sa gloire étoit mêlé dans ceux du Prince de Marfillac. Selon ce Sentiment, il lui ordonna d'aller tout de nouveau chez le Duc d'Orleans, lui dire qu'il avoit sçû qu'on avoit

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 277 avoit imputé à foiblesse la résolution 1649. qu'il avoit faite de quiter cette Entreprise; & que se trouvant engagé d'honneur à la foutenir, il le supplioit très humblement, de lui redonner sa parole & sa protection. Le même jour, il fit savoir à Miossens ce qu'il avoit fait par ordre de Mr. le Prince, & le pria de continuer ses Sollicitations envers le Duc d'Orleans, & particuliérement avec fon Favori, Protecteur de sa chimere, comme Mr. le Prince l'étoit de la fienne. Ils firent enfin tous leurs efforts pour empêcher que leurs Tabourets ne sussent détruits; mais, cette opiniatreté fut bien-tôt vaincue par la continuation de l'Assemblée, & par les forces qu'elle prenoit à toutes les houres du jour.

Le quatrieme du mois d'Octobre, Le 4 le Maréchal de l'Hopital, qui com-Octome j'ai dit en étoit le Chef, préfenta bre. à la Reine un Mémoire de la part de ce Corps, où toutes leurs Raisons étoient éxactement écrites. Par les demandes qu'ils faisoient, il étoit aisé à juger que cette Affaire alloit devenir une chose de grande consémule. M 7 quence.

quence. Plusieurs Esprits brouillons s'y étoient mêlez trop avant avec des desseins dangereux à l'Etat, & au Ministre en fon particulier. Les grands Seigneurs, & les bonnes têtes, commençoient à parler de réformation fur tous les abus qui s'étoient glissez dans le Roiaume. Certaines gens, qui font des Brutes, & des Cassies, Amis de la Liberté, & par conséquent opposez au Pouvoir des Favoris, & plus encore à la Monarchie, demandoient la Convocation des Etats, & que les Desordres qui se commettoient contre les Loix de l'Etat fussent remediez par cette voie. Ces Propositions, qui servent toujours de prétexte à l'Infidélité, épouvantérent le Duc d'Orleans, Mr. le Prince, & le Ministre; car, ils ne vouloient ni les-uns ni les autres passer par la Réformation. On réfolut au Conseil de leur laisser espérer la Révocation des Brevêts dont l'Assemblée se plaignoit, & le Duc d'Orleans, en fortant de chez la Reine, dit tout haut ce jour-là, qu'on remettroit l'Affaire à la Majorité. Malgré cette Résolution, le Duc

# à l'Histoire d' Anne d' Autriche 279

de Vendôme fut Député de la part 1649. des Princes, vers l'Assemblée des Nobles. Il y parla avec éloquence & vigueur , & représenta l'intérêt commun tant des Princes, que des Gentilshommes, de s'opposer aux Desordres qui s'étoient glissés depuis quelques années dans la Cour. Il se plaignit de la prétention du Duc de Bouillon, & du consentement qu'il fembloit avoir obtenu en sa faveur, & les pria tous de s'unir avec eux pour leur deffense commune ; promettant aussi de la part des Princes, d'en faire autant pour eux, & pour tous les intérêts de cette nature. Ils le reçurent, & lui donnérent la prémiere place: puis, après avoir délibéré sur sa Requête, ils résolurent d'accepter l'Union, aux conditions qu'elle leur étoit demandée, c'eft-à. dire de s'opposer à la qualité de Prince que le Duc de Bouillon demandoit comme Souverain de Sedan, & à celle de Me. de Ponts, & du Prince de Marsillac.

Les Gentilshommes députérent quelques-uns d'entre eux pour aller remercier les Princes de l'honneur qu'ils

1649 qu'ils avoient reçus, & les Princès leurs donnérent la main droite, & les furent conduire jusques à leurs Caroffes. Ils firent tous ensemble un Concordat qu'ils signérent, par où ils se promettoient réciproquement assistance, & protection, & promirent de ne se point desassembler, que la Reine ne leur eut accordé leurs Demandes. Ils entendoient par là la Réformation de tous les Abus de cette nature, faits depuis la Régence. Elle regardoit, non seulement le Duc de Bouillon, le Prince de Marsillac. & Me. de Ponts; mais aussi Me. la Comtesse de Flex, qui déjà étoit enpossession de cet honneur par les raisons que j'ai dejà dites. Les plaintes de la Noblesse la mirent au rang des griefs dont l'Assemblée se plaignoit, & la grace qu'on avoit accordée à la Fille en confidération de Me. de Sénéc y sa Mere, dont le sang de Foix avoit été le juste prétexte, fut révoqué par l'importante raison du Bien public. Ils firent aussi des plaintes de ce que la Reine avoit donné le Tabouret à Mademoiselle de Montbason: la Grandeur de la Maison de Raà l'Hftioire d' Anne d' Autriche. 181

Rohan en les en empêcha pas. C'é-1649. toit la vouloir priver d'une chose dont elle étoit en possession depuis long tême, & cet article pensa troubler toute la Cour. Ils parlérent austiconte Me. de la Trimouille, qui avoit le Tahouret, non seulement pour elle, qui le devoit avoir comme Duchesse; mais pour ses Filles, qui ne le pouvoient possession qu'elle disoit qu'en qualité de Princesses, puisque les Filles de Duc ne l'ont pas.

Le Duc de la Trimouille portoit le Nom de La Val, qui est illustre, mais qui ne le faisoit point Prince. Cette prétention de Principauté étoit' fondée sur ce qu'un de leurs Ancêtres de leur Branche de Laval avoit épousé l'Héritiere du Roiaume de Naples & d'Aragon. Ils disoient avoir droit à cette Couronne, qui pourtant avoit été donnée par Frederic d'Aragon Pere de cette Fille par Acte authentique au Roi de France ; & , nonobstant tette Donation , ils foutenoient être devenus Princes, étant fortis d'une Souveraine; particuliérement, depuis que dans l'Assemblée

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 283

Guise, en qualité de Gentilhomme, \$649. à dessein d'introduire un Prince parmi eux, qui auroit peut-être pû fervir à faire naître de nouvelles Brouilleries. Ainsi, tout étoit à craindre de cette Emotion; & cela fut cause que le Ministre, quand il en vit les conséquences, souhaita ardemment de la faire finir. L'Assemblée refusa le Chevalier de Guise, & résolut en même tems d'envoyer des Députez vers le Clergé, pour le convier de prendre part à leur Cause commune, vu qu'il se trouvoit dans leur Corps beaucoup de Personnes de Condition, qui avoient autant de sujet qu'eux, de ne pas souffrir que ces Prérogatives fusfent accordées li légérement à leurs lemblables. Le Chevallier de la Vieville, & Laigue, qui avoient été choisis pour cette Députation, fachant que cinq ou six Evêques dinoient ce jout là chez l'Archeveque d'Ambrun, les furent trouver, pour s'acquitter envers eux de leur Commission. La plûpart de ces Prélats ne pensoient qu'à faire bonne chere; mais, le Coadjuteur, qui étoit du nombre, & qui avoit fait inspirer ce dessein à l'Asfem-

# 284 Mémoires pour servir

1649.semblée, témoigna souhaiter, que les autres entrassent dans les intérêts de la Noblesse. Le desir d'une fausse gloire qu'il s'imaginoit reçevoir par le bruit de ses intrigues, lui faisoit embrasser avec joye toutes les occasions où il pourroit faire parler de lui. Ainfi tous résolutent de s'assembler aux Augustins, pour aviser à ce qu'ils avoient à répondre aux Députez. prirent jour pour cet effet, afin d'engager leur Confreres à ce même defsein. La Reine sachant leur résolution envoya querir les Evêques, & leur dit qu'elle vouloit contenter la Noblesse sur toutes leurs Demandes, & qu'elle avoit voulu leur faire part de ses desseins, afin qu'ils ne pensassent point à s'assembler, puisque l'Affaire n'étoit plus en état que la Noblesse pût en avoir aucun besoin. Les Evêques firent savoir à l'Assemblée les promesses que la Reine leur avoit faites de la satisfaire, & le respect qu'ils étoient résolus de lui rendre, obéisfants au commandement qu'elle leur avoit fait. La Noblesse n'en fut pas contente, & toute cette Assemblée murmura contre eux, avec autant de hau - A l'Histoire d'Anne d'Autriche. 285 hauteur, que s'ils eussent tous été 1649. chacun en particulier les Maitres de l'Etat. Si le Clergé se stit joint avec eux, le Parlement y auroit peut-être pris part, & quasi sans y songer les Etats se seroient trouvez sorme z Cette audace s'augmentoit en eux à mesure que leur Corps grossisoit; & plus elle se seroient se plus elle se seroient se plus elle se seroient se plus elle se plus elle se plus elle se s'augmentoit.

rendoit puissante. Les Ducs résolurent de s'assembler comme les autres, & députérent le Maréchal de Schomberg Duc d'Alluin vers la Noblesse, pour leur demander l'Union réciproque, tendante à la conservation de leur Dignitez, & à la Suppression des graces qui se faisoient sans fondement à leurs semblables: puis, il en vint rendre compte à la Reine, dont l'inquiétude commençoit à devenir trop forte, pour laisser plus longtems cette Affaire sans remede. On tint un conseil pour aviser aux moyens de la finir entiérement. La résolution y sut prise d'envoyer à l'Assemblée quatre Marêchaux de France, lui signissier autentiquement les volontez de la Reine, ce qui se fit le lendemain avec toute la 1649. gravité requise en telle occasion.

Comme les Nobles proposoient de députer tout de nouveau vers le Clergé, pour le forcer de s'intéresser en leur Cause, on leur vint dite que les Maréchaux de France venoient les visiter de la part de la Reine; &, quoi qu'ils s'ecussent de dit apportoient tout ce qu'ils avoient demandé, ils sine laissérent pas d'achever tumultuairement leur Délibération: & les malintentionnez furent quass s'achever tumultuaire qu'on les traittoit si bien.

Le Maréchal d'Etrées, le Maréchal de Schomberg, de l'Hopital, & de Villeroi, étant entrez dans l'Assemblée, y prirent la place qu'ils devoient occuper, comme Chefs, & Présidens de la Noblesse. Ils signérent d'abord le Concordat fait entre les prémiers Gentilshommes qui avoient commençé l'Assemblée: puis, le plus ancien, & tous quatre ensemble, parlérent à la Compagnie de la part de la Reine. Ils dirent que Sa Mejesté, ayant eu égard à leurs très humbles supplications pour leur témoigner la bonne volonté & l'estime qu'elle faisoit d'un Corps si célébre, elle avoit

avoit bien voulu les envoyer assurer 1649? par eux qu'elle révoquoit les Tabourets du Prince de Marsillac, & de Me. de Ponts, & l'Entrée du Louvre au Prince de Marsillac; qu'elle leur promettoit qu'il n'en seroit jamais parlé, & qu'elle leur permettoit de s'assembler tout de nouveau, si elle ne leur te-noit pas la parole qu'elle leur donnoit; qu'à l'égard de la Comtesse du Flex, elle leur déclaroit, que c'étoit seulement à sa personne, & en considération des Services qu'elle avoit reçus de Madame de Senecey sa Mere, quelle lui avoit accordé cette grace, & point du tout à sa qualité, n'y au sang de Foix; que néanmoins, pour ne les point inquieter, elle lui ôteroit aussi le Tabouret; que pour ce qui regardoit le Duc de Bouillon, Sa Majesté leurs promettoit encore de ne rien innover en sa faveur, & qu'elle ne lui donneroit point les prérogatives qu'il demandoit, quoique son inten-tion auroit été de les lui accorder, sans leur considération. Les Maréchaux de France leur offrirent de leur répondre des promesses de la Reine, en leur signant eux mêmes qu'elles s'éxécuteroient

1949. roient. On peut voir par la Réponse de la Reine, qu'elle étoit déterminée à donner au Duc de Bouillon les honneurs qu'il demandoit, étant persuadée qu'elle ne les lui ponvoit refuser, après que le Pape les lui avoit accordez, & que cette résolution sut retardée avec dessein de l'effectuer quand elle en auroit le pouvoir.

En suite de cette favorable Harangue, il fut conclu, qu'on envoieroit vers les Princes, pour sçavoir s'ils étoient contens, & résolurent de nepoint accepter les graces que la Reine leur faisoit, avant leur Réponse. Le Duc de Beaufort en même tems se présenta à l'Assemblée, qui venoit de la part des Princes, pour prier la Noblesse d'avoir égard à leurs Intérêts. Il y eut de l'embarras sur le rang qu'on lui donneroit, les Maréchaux de France étant à la Place qu'ils devoient nécessairement occuper. H sût résolu qu'il parleroit debout, & qu'il seroit écouté en la même maniere. Ils dé putérent aussi vers les Ducs pour les remercier & sçavoir leurs volontez. Les Ducs donnérent place à leurs Députez après le prémier Duc.

M.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 289

M. Le Prince, en mauvaise hu-1649: meur de n'avoir pas réussi en cette Affaire, proposa dans le Conseil du Roi d'ôrer à tous les Princes Etrangers le Privilege qu'ils ont de se couvrir devant le Roi, quand il vient des Ambassaddeurs. Le Duc d'Orleans s'y opposa, à cause de l'intérêt qu'il prenoit à la Maison de Loraine, grande en effet, & une des plus anciennes

Souverainetez de l'Europe.

Les Brouillons de l'Assemblée voulurent en présence du Maréchal d'Etrées attaquer les Brévets que la Reine avoit donnez dans les prémieres années de sa Régence, à lui & a d'autres, & voulurent lui persuader qu'ils étoient compris dans les promelles que la Reine venoit de faire par sa bouche. Cette malicieuse Proposition causa une grande rumeur, & le Maréchal d'Etrées, transporté de colere, quitta l'Assemblée, disant qu'il étoit injuste aux François de crier contre les Dignitez que le Rois selon leur coutume, & les Loix de l'Etat, peuvent faire aux Gentilshommes, & que tous avoient intérêt à les soutenir, puisque tous devoient espérer Tome 11.

1694. par leurs Services, & la faveur, d'en avoir leur part. Après ce bruit, toutes les difficultez se terminérent à trouver de la sûreté dans les paroles de la Reine, & après beaucoup de Députations faites de part & d'autre, trop longues à remarquer en détail, tous conclurent à demander un Brévet à la Reine, signé d'Elle, & des quatre Sécrétaires d'Etat, où notoirement le Duc de Bouillon fût exclus de fes demandes, afin de satisfaire les Princes, & que les autres Graces revoquées en faveur de la Noblesse demeurassent annéanties. Il y eut des gens mal intentionnez, qui demandérent outre le Brévet une Déclaration du Parlement; mais, les sages voiant que cette chicannerie procédoit d'une mauvaile caule, réfuiérent cet avis, le trouvant honteux au Roi & à eux. La Keine, voiant que cette Assemblée dégéneroit en quelque chose de facheux, résolut d'y envoyer les Officiers de la Couronne, & toutes les Personnes de Qualité attachées au Roi, à Elle, & au Duc d'Orléans, & à Mr. le Prince, dont quelquesuns s'étoient retirez, voiant qu'on parloit

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 291 parloit de réformer les Abus de l'Etat. 1649. Beaucoup d'autres aussi, à cause de Mr. le Prince, qui jusqu'alors avoit protégé l'Affaire des Tabourets comme sienne, l'avoient déjà quitée; mais, enfin, il fallut qu'ils y retournafsent pour y servir de baricades contre les Mutins. Ce gros amas de tant de Personnes de qualité, qui avoient de la puissance par leurs Dignitez, & par leur Naissance, l'emporta sur la Troupe séditieuse, & fut cause que la Résolution sut prise dans l'Assemblée d'en demeurer au Brévet conçû dans les termes qu'ils le demandoient. On conclut enfin, qu'ils remerçieroient très humblement la Reine des bontez qu'elle avoit eues pour eux, & qu'ils se sépareroient tous sans parler d'avantage de jonction. Ils envoierent aufse remercier le Clergé, qu'ils a-voient forcé de s'assembler depuis leur refus ; mais leur Assemblée, pour ne point déplaire à la Reine, s'étoit faite chez le Ministre. Le Maréchal de l'Hôpital, pour avoir éré leur Chef, eut une promesse secrete d'un Brevet de Duc; mais, n'ayant sca faire, dans le Poste ou il étoit N 2

292 Memoires pour servir

1649. Gouverneur de Paris, assez de bien, & avoir eu quelque pente au mal,

cette promesse fut sans effet.

La seule chose, qui restoit indécise, fut l'Affaire de Mademoiselle de Montbason. Comme ce Tabouret avoit été attaqué pendant les rumeurs de l'Assemblée, Mr. le Prince , & Me. de Longueville, qui la haissoient, firent remettre cette question en dispute. Elle étoit assez difficile à juger; car les Filles de la prémiere Branche de la Maison de Rohan avoient cet avantage du tems d'Henri IV, comme aiant l'honneur d'etre de ses proches Parentes. La Princesse de Guemné, lorsqu'elle épousa le Prince de Guemené Fils ainé du Duc de Montbason, qui étoit aussi bien qu'elle de la Maison de Rohan, sans être ni Princesse ni Duchesse, eut le Tabouret en se mariant. Elle obtint cette Prérogative, dans ú 1 tems que la Reine Marie de Médicis, qui n'etoit pas humble, ne la donnoit pas légérement; mais, on disoit à cela qu'elle l'avoit eu par faveur, & que le Connétable de Luynes le lui avoit fait donner , à cause qu'il avoit épousé Mademoiselle

#### à Histoire d'Anne d'Autriche. 2)3 de Montbason, depuis Madame de 1649. Chevreuse, Fille de la prémiere Femme du Duc de Montbason. Madame de Guemené néanmoins prétendoit avoir cu le Tabouret à juste titre, & vouloit être Princesse, comme celles qui en tenoient le rang par une ancienne & légitime possession. Elle disoit que les Filles des fimples Ducs n'aiant ant jamais en le Droit; Elie, & touttes celles de son Nom, mêlées au Sang. de Bourbon, n'en avoient pû jouir. qu'en cette quatilité de véritable Princesse. Quoi qu'elle n'aimât pas Madame de Montbason belle Mere de son mari, elle s'interessoit autant qu'elle le devoit au Tabourct de sa petit-belle Sœur ; & , comme elle étoit mieux à la Cour que cette Dame, elle en parla souvent au Ministre, & avec chaleur. Madame de Montbason avoit des Amir. Les Dames de cette qualité avec une grande beauté, n'en manquent pas. Monsieur, Oncle du Roi, s'interessoit en sa cause , & le parti des Frondeurs étoit à elle. Elle faisoit grand bruit, & se plaignoit hautement de ce qu'on mettoit en doute une chose établie depuis longtems, aiant

N 2

1649. déjà eu d'autres de tes Filles qui s'étoient assises devant la Reine; &, quoi qu'en effet on pût trouver des raison; pour la combattre, fa possession, & la grandeur du Nom de Rohan, lui faifoir dire avec sujet qu'elle vouloit aller au Cercle, & que si on ne donnoit un Tabouret à celle qu'elle avoit alors auprès d'elle, elle lui donneroit la moitié du sien. La Reine sut contrainte de lui envoier commander de n'y pas venir, pendant que Mr. le Prince lui seroit contraire; & , pour appailer ce vacarme, qui pouvoit causer de nouveaux troubles, la Reine lui fit dire en secret , qu'elle lui promettoit de conserver le Tabouret à sa Fille, pourvu qu'elle est assez de sagesse pour laisser aussoupir le bruit par le tems, & qu'avec ce remede fi salutaire à tous maux, elle la garentiroit de celui dont elle se plaignoit. finit l'Assemblée & toutes les choses gui la suivirent, pour saire place à d'autres Evénemens beaucoup plus grands, & plus confidérables. A cette Affaire succédérent les brouil-

leries du Parlement, qui s'assembla en saveur des Bourdelois. Il fut arrêté que

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 295 que l'on feroit des Remontrances à la 1649. Reine sur leurs intétêts ; & cela vouloit dire en désfense de leur Révolte-Le Président de Novion sut chargé de les faire; &, comme il avoit l'inclination un peu frondeuse avec beaucoup d'esptit, il s'en acquitta avec force & vigueur. Il en fut estimé par ceux qui dans ce tems là tenoient à gloire d'être toujours contre la Cour. Cette Harangue fut accompagné de la Nouvelle qui arriva en même tems que ceux de Bourdeaux avoient pris le Chateau Trompette, & le démolisfoient, afin de n'avoir plus rien qui les put empécher d'être les Maitres de leur Ville & de leur Province.

Ces Desordres, soit dans la Cour, soit dans le Parlement & dans les Provinces, ne remplissient par les Cofres du Roi. Les Princes du Sang aidoinnt à les vuider, & le peu de soumission du Parlement empêchoir les Peuples de paier. Le Maréchal de Meilleraie ne se mêloit plus des Finances, & le Ministre n'ôsant encore se déclarer tour à fait sur le dessein qu'il avoit d'y remettre d'Hemeri, les avoit laisse administrer par deux Dites avoit laisse administrer par deux Dites et la laisse de la laisse

1649. recleurs, d'Alegre & Morangis; gens de probité, mais qui auroient été plus propres sous le Regne d'un Roi habile, qui n'auroit eu besoin que de fidélité, que sous un Regne troublé par milles Révoltes, & fous un Ministre avare accablé des besoins du Roi, & des siens propres. Cette charge s'annéantifloit éntierement sous la conduitte des Directeurs, qui l'exerçoient; & celui qui gouvernoit crut qu'il etoit nécessaire de leur donner un Chef, sous qui la Puissance du Roi reprît plus de forces. Par toutes ces raisons, il se résolut enfin de faire revenir d'Hemeri; car, il avoit connu par expérience, qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on puisse jamais satisfaire le Public sur ses fantaisses.

Quand les Sujets le révoltent, ils y sont pousses, par des causes qu'ils it gnorent, & pour l'ordinaire ce qu'ils demandent n'est pas ce qu'il faut faire pour les appaiser. Les Partisans qui avoient été chastez avec d'Hemeri promettoient de grandes sommes, pour qu'on le fir revenir, & diloient qu'il étoit le seul capable de trouver des remedes à la pauvreté qui acca-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 297

bloit la Cour. Ils avoient fait de 1649, grands prêts au Roi sur l'autorité de ce Sur Intendant disgracié : ils étoient intéressez à son rétablissement; &, pour retirer leur argent, ils étoient prêts de faire de nouvelles avances.

Les particuliers, tant de la Cour que du Parlement, qui étoient engagés pans les prêts, destroient aussi son tetour : ils s'imaginoient que sa presence poutroit rétablir la consiance publique; & , comme il avoit reçà leut argent, ils espéroient qu'il feroit des essorts pour les payer, qu'un au-

tre ne feroit pas.

D'autres personnes, prétendant à la Sur-Intendance, se servoient, pour s'opposer à d'H. meri de ces mots vénérables, du Repos public, & du Biende l'Etat; & disoient qu'il remettroit les imposs, & que son retour servoit du désordre, & de la sédition. Pai dit ailleurs que le Président de Maisons, après avoir été exclus par Monseur, avoir reçû des assurances de ce Prince, qu'il ne lui servoit plus contraire, & qu'il étoit chasgé en sa faveur. Le Ministre vonlant donc proposer ensin le rapel d'Hemeri, sur

298 Mémoires pour servir

1649. bien étonné quand il trouva le Duc d'Orleans pour obstacle à son dessein, & qu'au lieu d'Hemeri, il nomma le Préfident de Mailons à cette Charge. comme le plus capable pour la bien faire; qu'il seroit au gré de tout monde, & même du Parlement. dit aussi, que cette Compagnie se sentiroit obligée à la Reine de ce qu'elle auroit choisi un de leur Corps pour lui donner l'Administration de ses Fi. nances; &, s'adressant au Cardinal Mazarin , lui conseilla de le faire , afin de leur montrer de la confiance & leur donner par là des marques afsurées qu'il ne craignoit pas d'être acculé par eux de vouloir fouiller dans les Coffres du Roi. Cette proposition fâcha tout-à-fait le Ministre, & obligea d'Hemeri de chercher de la protection du côté de Mr. le Prince, par le Prince de Marsillac. Il y reussit, & par cette même voie il eut aussi celle du Prince de Conti, & de-Madame de Longueville, qui portérent ses intérêts en tout ce qui leur fut possible. Beaucoup de Placards, s'affichérent alors dans les Rues, & dans les Places publiques de Paris, qui prédiIl Histoire d'Anne d'Ausriche. 299

prédisoient la ruine de la France, par 1649. le retour d'Hemeri. Le Ministre y fut menacé avec insolence, & traité de même maniere, qu'il l'avoit été pendant la Guerre. La crainte de quelque rumeur l'obligea de suspendre encore pour quelque tems l'accomplissement de ses volontez. crut avec assez de fondement que ces . Libelles venoient de Longueuil Frere du Président de Maisons, & Conseiller au Parlement, qui aimoit la Nouveauté & l'Intrigue. Il avoit de la lumiere, & beaucoup de hardiesse. Il entreprenoit toujours tout ce que son caprice lui faisoit juger pouvoir être utile à ses desseins, sans que personne. eut le pouvoir de lui faire changer de conduite.

La Vieuville, qui avoit été Sur-Intendant du tems du feu Roi Louïs XIII, qui avoit été banni & relégué en Hollande, par le Cardinal Richelieu, où il avoit passé beaucoup d'années étant revênu en France, par la permission de la Reine, avoit toûjours, depuis son retour, destré de rentrer dans sa prémiere Place. La jouïssance de ce bien l'avoit si peu dé1649. goute', qu'il n'oublioit rien, pour parvenir au bonheur de le posséder tout de nouveau. Il faisoit de grandes offres au Ministre, & lui promettoit une somme immense, s'il vouloit lui donner le pouvoir de faire sortir les deniers, qu'il prétendoit pouvoir lever sur le Peuple sans l'incommoder; si bien que le Ministre, dans l'incertitude de pouvoir faire frevenir d'Hemeri, fit semblant de tourner ses persées de son côté, & le fit proposer à Monsieur, disant que puisqu'il n'aprouvoit pas d'Hemeri, & que la Reine ne vouloit point le Président de Maisons, elle souhaiteroit qu'il voulut donner sa voix au Marquis de la Vieuville. Le Due d'Orleans, qui vouloit obliger ce Président sans déplaire à la Reine, ne put s'empêcher de consentir à cette proposition, puilqu'elle étoit juste & dans l'ordre; &, comme il se fut relâché sur cet article. les Amis de d'Hemeri travaillérent auprès de lui, & auprès du Ministre, avec tant de force & de succès , qu'enfin ils obtinrent secretement du Ministre feul, que d'Hemeri pût revenir à Paris. Il y demeura caché quelques iours.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 301 jours, occupé à travailler à les Affai- 1649 res, dont la plus grande étoit de changer entiérement en sa faveur les Sentimens de Monsieur. Ce Prince. aiant tenu bon encore quelque tems, se rendit enfin à tant de combats à ce que le Cardinal Mazarin desiroit. L'Abbé de la Rivierre, qui avoit été des Amis de d'Hemeti, qui n'avoit nul sujer de se plaindre de lui, & qui ne lui avoit été contraire que pour faire plaisir au Président de Maisons, & pour mettre un homme dans les Finances qui lui fût entiérement obligé, ne put y réfister d'avantage; & il fallut qu'il laissat aller cette Affaire selon le torrent qui l'emportoit. Ainfi, d'Hemeti fut tout de nouveau nommé à la Sur-Intendance, au contentement da Public, & de ses Amis particuliers. Il promit à son retour de paier les Rentiers sur la Ville, & destina pour cet effet certain fonds qui se distribuoit toutes les Semaines. Comme il y avoit beaucoup de personnes dans Paris qui avoient intérêt à cette sorte de bien, chacun se tut fur son retour. Il se fit des Amis dans le Patlement; & celui qui, un N 7

1649. an auparavant, avoit été chassé avec des marques de la haine publique, sur requ de tous avec joie & bénédiction: tant il est vrai que les Peuples ne se gouvernent que par caprice, ou par quelque petit intérêt. Si cet homme sût revenu avec autant de santé que de paix, il auroit eu lieu selon ses propres maximes, de s'estimer heureux. Il aimoit la vie voluptuquse, & par conséquent la faveur, & les rishesses.

Chavigni, depuis qu'il étoit sorti de prison, avoit été toujours éxilé; mais, aiant un Procés contre le Président le Cogneux, qui lui demandoit certains remboursemens sur sa Charge de Chancellier de Monsieur, qu'il avoit autre rois possédée, il se servit de ce prétexte pour demander permission à la Reine de revenir à Paris. Le Cardinal Mazarin naturellement doux, & pressépar le souvenir du passé, y confentit, a condition qu'il ne verroit point la Reine. Quand il fut arrivé, toute la Cour l'alla visiter. Mr. le Prince y fut aussi, qui lui promit tout de nouveau son Amitie; & ce Ministre mal content & disgracié lui renouvella.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 303

vella les vœux de son attachement; 1649, qui étoit déjà bien grand, & que le mauvais traitement, qu'il prétendoit avoir reçu du Ministre, avoit rendu plus fort & plus étroit. Il fit demander au Duc d'Orleans, s'il auroit agréable, qu'il allât à Luxembourg lui faire la révérence. Ce Prince l'agréa, & il en sut assez bien reçû. Son Favori, & Chavigni, qui étoient Ennemis, se visitérent, avec cette civilité apparente qui se pratique dans le monde, au milieu de la haine & de l'envie.

L'Ambition, qui est sans doute la passion dominante de la Cour, nous va faire voir une des plus bizares Avantures qui soient arrivées dans celle de la Reine. Gersé, malgré l'attachement qu'il avoit pour Mr. le Prince, qu'il cachoit avec soin, s'étoit confervé dans les bonnes graces du Ministre, par le moien desquelles il avoit obtenu de pouvoir venir chez la Reine dans les heures du soir. Faute de sagesse & de raison, il s'étoit mis en têre, à la faveur des fausses éxagérations qui se pratiquent avec les Grands, de lui faire paroître de grands atten304 Mémoires pourservir

1649. attendrissemens par les louanges continuelles qu'il lui donnoit, de lui montrer, que par son zêle & ses sențimens, il alloit, pour elle fort au delà de la fidélité que les Sujets doivent a leurs Souverains. Comme cette vaine imagination étoit ridicule en soi, la Reine ne la vit point : elle lui répondoit toujours en nôtre présence comme à des railleries extravagantes, dont elle ne faisoit pas grand cas. En mon particulier, je sus la derniere à m'aperçevoir de ses façons, & à les remarquer: je ne les croiois pas dignes d'être comptées pour quelque chose. Un soir, qu'enfin j'avois ouvert les yeux, comme nous allions nous retirer, le Commandeur de Jars, Mademoiselle de Beaumont, & moi, je voulus leur faire part de ma pensée. Après mille précautions que je pris, pour les obliger à ne se point mocquet de moi, je leur dis ce que j'avois aperçû de Gersé, & leur en demandai la raison, aiant quasi honte d'avoir pû imaginer une chose si éloignée du bon fens. Elle l'étoit en effet, tant à cause de la solide vertu de la Reine. que pour les qualitez du personnage. Eux .

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 305

Eux, qui plus malicieux & plus fins 1649. que mei, avoient depuis un aslez long tems été éclairez sur les tracasseries de Gersé, commencérent à saire de grands éclats de rire. Ils me demandérent si je venois du Japon, ou de la Cour du Grand Mogol; & se mocquérent, non pas de ce que j'a-vois eû des yeux, mais de ce que je n'en avois point encore eu. Après cette raillerie, nous nous mimes à parler de cette Affaire plus sérieusement. Le Commandeur de Jars nous conta, que déjà elle faisoit du bruit par le monde, que Mr. le Prince & Gersé étoient en confidence ensemble sur cette importante folie, & disoient, qu'un Femme Espagnole, quoique dévote & sage, se pouvoit toujours attaquer avec quelque espérance. Alors, nous pénétrâmes dans les motifs de cette chimerique Entreprise, & nous trauvâmes qu'elle étoit fon-dée, sur ce que Madame de Beauvais prémiere Femme de Chambre de la Reine étoit Amie de Gerlé, qui, n'étant ni belle ni jeune, & voulant avoir des Amis, avoit flatté Gersé de cette pensée, qu'elle le rendroit agréa2649. ble à la Reine, & lui feroit de bons offices. Cette promesse, dans l'intention de cette Femme, ne regardoit que la fortune de Gersé : mais, comme il avoit beaucoup de vanité, & d'imprudence , & qu'il ne bornoit par ses desirs dans les justes limites de la raison, il la prit de travers; &, au lieu de prétendre plaire à la Reine , comme tous les Courtisans veulent plaire à leur Maitre, il fit dessein de lui montrer que son cœur étoit allumé d'une flame involontaire qui naissoit en lui par l'inclination, que le respect étouffoit, & qu'il nôsoit montrer que par les yeux. Il crut peut-être qu'avec les soins de son Amie, il pourroit parvenir à pla re comme un fol, qui auroit perdu la Raison par une belle cause. Sur cette pensée extravagante, ils avocnt fait Mr. le Prince & lui ( a ce qu'on a crû ) des projets qui avoient quelques fondements férieux, & qui avoient pour but la ruine du Ministre. Gersé, sans considérer la vertu de la Reine, fon âge; fa vie, ses mœurs, & le respect qu'il lui devoit, s'enivra de la beauté de ce dessein, & crut

à l'Histoire d'Anne d'Autriche 307 que sa chute ( au cas qu'elle arrivat 164). par cette haute Entreprise ) lui seroit plus honorable, que la grandeur & l'élevation ne le pourroit être aux autres. Ces choses furent bien vite aux oreilles du Cardinal; & dejà ses Espions, pour faire leur cour, lui avoient sait de cette Assaire une Intrigue de grande importance. Il ai-moit la Reine en Ministre, & se croiant nécessaire à son service, il se tenoit assuré de sa bonne volonté. Il ne craignoit pas non plus que sa grandeur lui pu' donner de l'ombrage, parce qu'il la connoissoit éxempte de la domination, & un peu paresseuse; mais, sans avoir peur d'une légéreté indigne d'une ame Roiale, il ne laifsa pas de se troubler à cette Nouvelle. 11 ne la sentit pas comme un Ami jaloux, qui auroit apréhéndé de perdre ce qu'il aimoit, puisque l'attachement qu'il avoit pour la Reine n'etoit pas de cette nature, mais bien comme un avare à qui on veut ôter son tresor. La Reine étoit si incapable de souffrir l'extravagance de Gersé, qu'elle ne pouvoit pas s'imaginer qu'il pût avoir cette pensée. Je sçai

mêmè

1649. même qu'elle eut une peine incroiable à répondre sérieusement à ce que le Cardinal Mazarin lui eut voulut dire. Elle avoit jugé des sentimens de cet homme selon son tempérament naturel, qui le portoit à parler toujours fabuleusement, & elle prenoit de cette maniere toutes ses louanges. Le Ministre le sçavoit bien , & ne pouvoit pas douter par mille raisons, que cela ne fût tourné de cette forte; mais, comme les gens qui savent plaisanter sur toutes matières sont à craindre, quand ils sont capables d'y mêler des desseins malicieux, le Cardinal ne put se résoudre à le laisser à la Cour fous aucune figure, particuliérement le voiant âttaché aux intérêts de Mr. le Prince, son Ennemi, après que par de considérables bienfaits, il pouvoit prétendte de lui une fidélité toute entiere. Cette folie de Gersé fit donc résoudre le Ministre à le perdre. Il y reuflit aisément, & il étoit raisonnible qu'il le pût faire. Il conçut aussi une grande haine contre Me. de Beauvais, & fit dessoin de la faire chasser. Il en parla à la Reine , & scut si bien tourner cette Affaire

à l'Hstoire d'Anne d'Autriche. 309

faire du côté de la bonne volonté que 1649. Mr. le Prince avoit pour Gerlé, & des dangereuses conséquences de cette Intrigue, que la Reine qui considéroit le Cardinal Mazarin, & qui estimoit sés conseils sur de plus importantes Affaires que celle de Gersé, le lui abandonna aussi-tôt, & lui promit de le traiter de telle sorte, qu'il sentiroit toute sa vie, quel malheur c'etoit que de manquer de Sagesse & de Raiion. La Reine fit quelques efforts pour fauver la prémiére Femme de Chambre, & foutint longtems au Cardinal Mazaria, qu'il étoit impossible qu'el'e eut eu aucunne part à cette extravagance. Le Ministre sçavoit que cette Femme étoit libre, capable de rout dire & de tout penser, & qu'elle avoit montré à la Reine par maniere de jeu des Lettres que Gersé lui écrivit. Il voulut lui faire voir parlì, qu'il avoit fujet de lui demander l'éloignement d'une personne, qui dans son intention paroissoit avoir en dessein de le perdre. Il trouva mauvais qu'elle eut voulû soutenir un homme qui éroit affez artificieux & affez hardi, pour cacher fous l'enjoument & la gaieté

1649. les mauvais offices qu'aparemment il avoit desiré de lui rendre. La Reine, qui confidéroit Me. de Beauvais, non pas par ses vertus s ni par la beauté de son ame, ni par celle de son visage, mais à cause de l'adresse de ses doits, & de son extreme propreté, assûra le Cardinal (comme il étoit vrai) que dans les Lettres qu'elle lui avoit mon. trées, il n'y avoit rien dont Gersé ni elle puffent être blamez. Elle lui dit qu'elles avoient fait si peu d'impression dons son esprit, qu'elle ne se souvenoit pas même de ce qu'il y avoit; & que Catau ( c'est ainsi qu'elle l'appeloit) lui avoit toujours parlé de Gerlé comme d'un honnête Bouffon, qui avoit l'esprit agréable, & de qui on pouvoit souffrir les Contes pour diverter le public, & qu'enfin toutes ses Femmes lui parloient de tant de bagatelles, qu'elles ne prenoit pas la peine de les remarquer, ni de les écouter. L'Esprit du Cardinal ne fut point guéri par toutes ces choses : au contraire, elles augmentérent son inquiétude. Il fallut que la Reine se rélolut d'abandonner Me. de Beauvais, & qu'elle lui promît que cette Femme auroit

### & l'Histoire d' Anne d' Autriche. 311

auroit son congé. Sa Disgrace étant 1649. résolue, la Reine sortit le lendemain de bonne heure, pour aller à quelque Couvent. Avant que de partir , elle commanda à un des siens, son Argentier, d'aller de sa part lei ordonner de sortir du Palais Roial, elle, son Mari, & ses Enfans; avec commandement de rendre les clefs de ses coffres. Me. de Beauvais fut étonnée de cette Disgrace. Elle venoit de quitter la Reine, qu'elle avoit eu l'honneur d'habiller, & qui lui avoit fait austi bonne mine qu'à l'ordinaire. Elle résista quelque tems, & dit qu'elle vouloit voir sa Maitresse. Elle fut contrainte d'obéir, parceque le Commandement avoit été trop précis; & ses Amis lui conseillérent de ne pas-réfister. J'étois haïe de cette Dame, & je ne puis dire avec vérité quelle avoit été injuste pour moi. Il est encore vrai que je ne sentis nulle joie de son eloignement. Le soir de ce jour , me trouvant chez la Reine , au milieu de beaucoup de personnes qui parloient d'elle avec mépris, comme c'est l'ordinaire de parler ainsi des malheureux, je me sentis l'ame aussi tranquil1649. tranquile sur son sujet, que si je ne l'eusle jamais connue. La Reine s'en appercut, & me voiant avec cette modération elle m'appela, & me dit qu'il sembloit que j'avois envie de pleurer l'absence de Catau. Je lui répondis froidement, que je n'avois pas besoin de mouchoir, pour essuier mes larmes; mais aussi, que je la pouvois assurer, que je n'avois point de joie, & qu'on ne m'entendroit point parler de ses deffauts, comme je l'avois på faire en un autre tems. La Reine, prenant alors un vilage férieux, me fit l'honneur de me dire, qu'elle m'en estimoit davantage. Je n'avois pas toujours été si sage; mais, sans doute que son malheur me tenoit lieu de vengeance, & par conséquent má douceur étoit piûtôt une marque de ma satistisfaction que de ma bonté.

Quelques jours après la Reine, en fe couchant, dir à Mlle, de Beaumont, & à Cominges, qui se trouvérent seuls auprès d'elle, qu'elle avoit un Amant, & qu'elle avoit apris par des Amis fi. delles ce qui se disoit par le monde sur la folie de Gersé. Elle ajouta d'un ton mocqueur, où la colere se pouvoit

remarquer

remarquer, qu'il étoit bien imperti- 1649. nent, & qu'elle étoit bien sachée, qu'il eut porté sa folie, jusques à la torçer d'en prendre connoissance. Ce discours vouloit beaucoup dire, & sans doute qu'elle étoit convenue avec le Cardinal de parler de lui en ces termes, devant des personnes qui pûssent l'en avertir. Cominges, qui apperçut le dessein de la Reine, le voiant venir le lendemain au Palais Roial, eut la volonté de lui parler, pour l'empêcher d'entrer où elle étoit; mais, n'aiant sçu l'aborder dans cet instant à cause de quelqu'un qui l'aborda, il le laissa passer dans le Cabinet où la Reine s'habilloit. Comme Gersé sçavoit à peu près, par la Disgrace de son Amie Me. de Beauvais, l'état où il étoit à la Cour, il crut faire un tour d'habile politique, de montrer de ne penser à rien, & de ne rien craindre; mais, l'heure étoit venue, qu'il devoit être puni de son imprudence. La Reine aiant dans l'esprit de le maltraitter, assi-tôt qu'elle l'aperçût, ne manqua pas de l'attaquer, & de lui dire avec un ton méprisant, ces mêmes paroles : Vrai-Tome III.

314 Mémoires pour servir

16 19. ment, Monsieur de Gerse, vous étes bien ridicule. On m'a dit que vous faites l'amoureux. Voiez un peu le joli alant. Vous me faites pitié. Il faudroit veus envoier aux Petites-Maisons ; mai ; il est vrai qu'il ne faut pas s'etonner de votre Folie ; car , vous tene : de Race. Voulant citer en cela le Maréchal de Lavardin, qui autrefois avoit été passionement amoureux de la seue Reine Marie de Medicis, & dont le Roi fon Mari Henri le Grand se mocquoit lui même avec elle. Le pauvre Gersé fut accablé de ce coup de foudre. Il n'ôsa rien dire à sa justification. Il sortit du Cabinet, en egaïant, plein de trouble, pâle, & défait; mais, malgré sa douleur, peut être qu'il se flatoit dejà de cette douce pensée, que l'Avanture étoit belle, que ce Crime étoit honorable, & qu'il n'étoit pas honteux d'en être accusé. Toute la Cour fut aussitôt remplie de cet Evénement, & les Ruelles des Dames retentissoient du bruit de ces Roiales paroles. On fut longtems, que le nom de Gerle s'etendoit nommer par tout, dans Paris ; & les Provinces en eurent bien vite leur part. Beaucoup

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 315 Beaucoup de gens blamérent la Rei- 1649. ne d'avoir voulu montrer ce ressenti-

ment, & disoient qu'elle avoit fait trop d'Honneur à Gersé, d'avoir daigné se rabaisser jusquer à cette colere, & que la Dignité de la Couronne en avoit été blessée. Aussi peuton dire, pour reparer cette petite faute qu'elle ne l'auroit pas faite, si elle n'y avoit été forcée par les craintes du Ministre, qui voiant Gersé fidele à Mr. le Prince, & ingrat envers lui , ne pouvoit pas manquer de croire, que lous cette affectation de bouf-

fonnerie, il y avoit quelque malignite frondeuse contre sa fortune. La suite de cette Histoire sut dan-

gereule à l'Etat par ses Evénemens. Ce qui n'étoit qu'une bagatelle, se mêlant à de plus grandes choses, vint à produire de terribles effets Mr. le Prince, pour consoler Gersé de fon affliction, le mena deux jours après à Saint Maur avec lui; &. faifant peu de cas de l'éclat que la Reine avoit fait contre lui , déclara publiquement qu'il étoit son Ami, & qu'il l'aimoit. Il dit à tous ceux qui le voulurent entendre, que pen-0 2

### Mémoires pour servir

1649. dant sa brouillerie avec le Ministre, quoi que Gersé eutfait semblant d'être attaché à la Cour, il étoit vrai néanmoins qu'il étoit demeuré dans ses intérêts, & qu'il n'avoit gardé des mesures avec le Cardinal, que parcequ'il avoit voulu qu'il conservat sa Charge de Capitaine des Gardes, & celle de Mr. le Duc d'Anjou le véritable Monsieur, dont il étoit assûré. Mr. le Prince sit plus; & , comme si la Reine n'eut pas été la Maitresse de ses paroles, & de ses sentimens, il se plaignoit hautement de ce qu'elle avoit gourmandé Gersé sans l'en avertir, & de ce que le Cardinal l'avoit Souffert, sans son consentement : difant que puisque la Reine ayoit parlé au Duc d'Orleans & à lui du dessein qu'elle avoit eu de chasser sa prémiere Femme de Chambre, ne leur aiant point fait de fecret de la folie de Gersé, elle devoit même lui faire part de la résolution qu'elle avoit prise de le maltraitter, puisqu'elle savoit qu'il étoit de ses Amis. La Reine repondit à cela qu'elle avoit pris toutes ses précautions, pour faire qu'il se retirat de lui même, sans e-

à l'Histoire d' Anne d' Autriche 317 tre obligée d'en venir aux extremi- 1649. Elle disoit qu'elle avoit parlé de lui avec mépris devant Cominges, & Me. de Beaumont, le Soir précédent, espérant qu'ils ne manqueroit pas de l'en avertir ; & que l'aiant revu devant ses yeux, la mauvaise humeur où elle étoit contre lui l'avoit emporté sur la civilité. La Reine se justifioit en cette occasion avec beaucoup de peine : elle ne trouvoit pas bon que Mr. le Prince voulût éxiger d'elle une si grande dépendance; & le même jour que Mr. le Prince mena Gerfé à Saint Maur, elle me fit l'honneur de me dire avec beaucoup de chagrin , qu'elle commencoit à se lasser de la superbe maniere d'agir de Mr. le Prince, & que la protection qu'il donnoit à Gersé lui déplaifoit infiniement. Ce Prince, qui par sa hauteur, travailloit à son abbaissement, prit cette affaire avec tant de chaleur, qu'il fit suplier la Reine de revoir Gersé, & de lui pardonner. Un de ses Serviteurs \* me dit \* Le petit à moi même, parlant de cette Avan-Arnaud ture, que si la Reine ne lui paidonnoit, & qu'elle tint bon là dessus,

O 3.

1649. il y auroit bien du bruit au quartier, & que Mr. le Prince crioit bien Voilà les mêmes mots. La Phrase en étoit commune : mais le fens des paroles étoit extraordinaire ; car, il n'y a point de Demoiselle, à qui fur une Affaire de cette nature on ne dût laisser la liberté d'agir à sa fantaisie. Ce sut alors que le Ministre connut visiblement, que la douceur que Mr. le Prince de Condé, Madame de Longueville, & le Prince de Conti, avoient eue pour lui, n'avoit été qu'une feinte, à dessein seulement de tirer de la Reine le Brevet du Prince de Marfillac; & leur artificieuse maniere d'agir lui fit juger, qu'il ne falloit point qu'il espérât de sincere reconciliation de leur côté.

Ce trouble réveilla le Parlement & la Fronde. Comme ils ne pouvoiènt fouffrir le raccomdément de Mr. le Prince avec la Cour, quoi que très imparfait, ils commencérent à reprendre des forces. Tous vouloient la division du Cabinet, & voioient avec joie que le Cardinal Mazarin ne pouvoit être content de Mr. le Prin-

& l'Histoire d' Anne d' Autriche. 319 ce. Les Frondeurs esp rent que les 1649. cho es venant dans les dernieres extrémitez, il arriveroit qu'ils reprendroient liaison, soit avec le Ministre. foit avec le Prince de Condé.

La Famille de Longueil, & celle de la Vieuville, qui vouloient encore pousser d'Hemeri, faisoient ce qu'ils pouvoient pour parvenir à la Sur-Intendance par quelque nouveauté. Le quatrieme de Décembte il y eut un grand bruit au Parlement, à cause des Rentes. Les Sindics demandérent à être reçûs . afin de travailler à a sûreté des Rentes de l'Hôtel de Ceux, qui faisoient naitre ces embarras executoient le Peuple à vouloir des Sindics, afin que par leur intérêt ils eussent sujet démouvoir quelque fédition contre le Ministre, & particuliérement contre d'Hemeri. Ils vouloient malicieusement mettre les choses en état, que s'il venoit à manquer au païement qu'il avoit promis, on pût l'attaquer là-dessus. Ce jour, quelques Députez étant assemblyz chez le Prémier President, pour travailler à cette Affaire, ces Sindics, élus tumultuairement par le: Peu-

## 20 Memoires pour servir

1649. Peuple, leur vințent faire un grand vacarme. Entre autres, un nomme Joli parla insolemment au Prémier Président & tous dirent à son Fils Champlatreux, en le menaçant, qu'il n'auroit jamais la Charge de son Pere Le Président le Coigneux, dont la Fille avoit épousé le Fils d'Hemeri, su maltraité par eux. Ils lui reprochérent, qu'il avoit reçû plus d'argent que les autres, en la distribution du païement des Rentes.

A ces desordres se joignirent ceux de Bourdeaux. Ces Peuples étoient protégés par Mr. le Prince, qui n'aimoit pas le Duc d'Epernon, & qui n'étoit peut être pas faché d'avoir en France un lieu de sûreté contre la Le Duc d'Orleans de son côté, aiant todjours eu cette inclination d'accommoder les affaires, plûtôt que de les aigrir, voulut aussi que cette Affaire s'accommodât. Il fit en forte, conjointement avec Mr. le Prince, que malgré leur Rebellion le Ministre sut obligé d'envoier un ordre secret au Marechal du Plessis de faire la Paix avec ces Mutins, pourvû qu'ils la voulussent souhaiter.

#### à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 321

On lui envoia de quoi foutenir la 16494 Guerre languissamment; mais, non pas assez de quoi la finir par la force: la bien que ces Peuples se sentant soutenus par des Princes si puissants, & mal atraqués par le Roi, allérent de pis en pis, & nous ne verrons de longtenns la fin cette petite Guerre.

Dans la dernière brouillerie de Mr. le Prince, & du Ministre, Mr. le Prince s'étoit trouvé de même sentiment que ceux de la Fronde, touchant la ruine apparemment tant desirée du Cardinal Mazarin ; & Madame de I ongueville avoit travaillé à l'union de Mr. le Prince, & du Duc de Beaufort, avec ses Amis; mais, cette Princesse » n'avoit pû les acquérir entiérement, pour les faire entrer dans tous les intérêts de Mr. le Prince. Ils demeurérent fermes dans la résolution de s'unir avec lui seulement pour la perte dù Cardinal. Leur relistance avoit obligé Mr. le Prince, outre lesavantages du Prince de Marsillac, de se raccomoder avec la Conr plûtôt que de s'engager dans une Cabale, dont les progèts apparemment n'auroient servis qu'à l'etablissement du Duc de O. 20 Beaufore

#### 22 Mémoires pour servir

Beaufort, du Coadjuteur, & de Châteauneuf; mais, le Prince de Condé. qui méprisoit le Cardinal, quoi qu'il fut quelque fois dans le dessein de le préférer aux autres, traittoit avec lui. plûtôt comme son Ennemi, que comme son Ami. Il s'opposoit aux avantages de sa Famille, & faisoit gloire de le maltraitter ; si bien que cette Paix ne servit qu'à le précipiter dans le malheur que le Ministre sut forcé de lui procurer, & faire que les Frondeurs qui ne se pouvoient souffrir dans l'état douteux & incertain où ils étoient, firent tous leurs efforts pour en fortir.

Ensuite de ce qui étoit arrivé se quatrieme Decembre, chez le Prémier-Président, le douzieme du même mois il parut que par une brigue apparemment saite par le Coadjuteur, & les principaux Frondeurs, ce Joli, qui avoit parlé insolamment à Champla-reux, reçut un favorable coup de Pistolet, comme il étoit dans son Carosse il arriva, ou par choix, ou par avanture, que ce sut dans sa rue, & proche de la porte de ce Président, que

#### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 323 que ce coup de Pistolet fut tiré. Il 1649. cria, & fit ce qu'il put pour émouvoir le Peuple à fédition. Le Président Charton vint à son secours, qui fit beaucoup de bruit; mais le Penple n'y prit point de part, & parut aussi peu offensé de ce coup, que Joli en parut peu blessé. Ils laissérent faire à lui & à son Ami toute leur rumeur, sans y entrer en aucune façon, parceque le Peuple commençoir gouter le repos; &, hormis ceux qui furent paiez pour crier, nul ne se trouvà en volonté de malfaire. Joli & deux autres Sindics, avec le Président Charton, ne laissérent pas d'achever leur Entreprise. Ils allerent droit au' Palais demander justice sur cet assassinat. D'abord il se fit un grand vacarme; & les Frondeurs, qui selon toutes les démonstrations qu'ils en fírent, vouloient que cela produisit quelque événement qui changeat la face du Théatre, se mirent tumultuairement à faire de grands cris, pour animer la Compagnie, & le Peuple. Broussel proposa de faire fermer les-Portes de Paris, afin de renfermer

dans la Ville celui qui avoit fait le

coup

1649. coup; mais, les plus sages, après 2= voir opiné là dessus, deméurérent les maitres, & firent arrêter, qu'on informeroit selon l'ordre ordinaire.

> En ce même tems, le Marquis de la Boullaye, grand Frondeur, & Ami des Chefs de la Cabale Frondeuse. afin d'émouvoir le Bourgeois, se mit à courrir par la Ville le Pistolet à la main, criant au Peuple, Aux Armes, Truh son du Mazarin. En cet état, il va au Palais, il crie en ce sieu encore plus haut , & amasse quelque Coquins pour crier avec lui; mais, nul. honnête-homme ne s'emut à sa voix, ni ne se laissa duper par cette fourbe manifeste : si bien que ce gentil-homme, indigne de ce nom, quoique vaillant & qualifié, fut contraint de s'aller cacher chez le Coadjuteur son bon Ami, avec la honte qui suit d'ordinaire un mauvais succès fondé sur un honteux dessein.

On vint avertir la Reine de ce De. sordre, & le Palais Roial, fut aussitôt remphi des plus considérables de la Cour, dont le Duc d'Orleans, & le Prince de Condé furent des prémiers. Il étoit Samedi, & selon sa coutume: à l'Histoire à Anne d'Autriche. 325 coutume elle voulut aller à Notre Da-1649. me; mais, ou douta, si elle devoit faire son Voiage. La fermeté inée branlable de son ame la fit conclure elle

même qu'elle y devoit aller: elle souffrit seulement que Mr. le Prince l'accompagnât; ce qu'il sit, & de bonne grace. Pour le Duc d'Orleans, il avoit fair dessein d'aller à Limours, & voiant les choses appaisées, il acheva

fon Voiage,

Au diner de la Reine, le Duc de Bouillon , la Marck , beau-Pere de la Boullaie, vint trouver la Reine, pour lui dire, que son Gendre aiant apris qu'on vouloit lui rendre rendre de mauvais offices auprès de Sa Majesté, l'avoit prié de la venir assûrer, qu'on l'accusoit à tort d'avoir voulu émouvoir le Peuple à Sédition; qu'il n'avoit point en cette pensée, & n'en étoit pas capable. Il lui dit qu'il étoit bien vrai , qu'aiant trouvé des gens , qui l'avoient voulu assassiner, il avoit appelé à son secours, seulement pour sa dessense, & point du tout avec insention de manquer au respect qu'il lui devoit. La Reine lui répondit froidement ces même mots, que je pris. Q. 7 foin.

326 Memoires pour servir

16 49. foin de retenir : P'ai bien 'oui dire qu'on a tiré un coup de Pistolet sur un Conseiller du Chatelet ; mais non pas qu'on ait attaqué votre Gendres Au contraire, on m'a assurée qu'il avoit courru les rues avec un Pistolet à la main , pour emouvoir le Peuple , 🗢 crié dans le Palais, Aux Armes. Je souhaite que ce que vous me dites en sa dessense se trouve vrai. Cependant, je ferai informer, pour sçavoir ce qui en eft. La Boulaie aiant mal reuffi dans son Dessein , le Coadjuteur & lui avoient trouvé qu'ii falloit faire cette mauvaise excuse, afin de montrer du moins, qu'il n'avoit pas la hardiesse de l'avouer. Après cette pauvre Comédie, dont il apréhendérent les suites, ils cherchérent d'autres remedes, qui leur réuffirent mieux. Le tems étoit favorable aux Criminels : celui - là demeura impuni , de même que la cause de son crime a été cachée par son silence, & celui de ses Complices. Peut être que les Frondeurs avoient espéré par là remettre le Defordre dans Paris, & se trouver aupouvoir d'attaquer la vie du Minîstre, ou de quelque autre. Pour moi, je n'ai

à l'Histoire d'Anne d'Auriche. 327
n'ai point sçu qu'il y eut d'autres mo1649.
tiss de ces deux prétendus assassinandé à
ceux qui apparemment ne le pouvoient
ignorer. Toutte cette intrigue à toujours été couverte d'un voile fort épais, & personne n'a paru en rien sçavoir de particulier. Quelques uns de
cette Cabale, si la honte d'y avoir eu
part ne les en empêche, laisseront ce

secret à la postérité. Les cris de la Boulaie, n'aiant pas eu plus d'effer que ceux de Joli, les Frondeurs jugérent peut-être à propos desfaçer le souvenir de l'Avanture du matn , par quelque Evenement plus considérable. Ce même jour , des (x) As personnes (\*) attachées à Mr. le Prin-naud, ce, me dirent comme par Prophetie, & le que les Frondeurs en vouloient à Mr. Rohan. le Prince. En effet, le soir après le Conseil, ce Prince étant allé chez Prudhomme, Baigneur, un de ses Ecuiers, l'y vint trouver, pour l'avertir de la part du Président Pérault, son Intendant, qu'un Marchand venoit de lui: dire qu'on avoit dessein de l'assassiner ; & l'Écuier lui conta, pour apuier sonavis, qu'en passant par la Place Dauphine.

1649. phine, étant dans un de ses Carosses? des Coquins qui étoient amassez en cet endroit , lui avoient tiré cinq ou fix coups de Carabine, fans que par bonheur il eut été blessé. Ce raport aiant été fait à Mr. le Prince , le Chevalier de Gramont, attaché à Mr. le Prince . envoia fon Carosse avec ses livrées passer sur le pont neuf, pour voir ce qui en arriveroit. Le succès fut tel qu'on s'étoit imaginé : on tira dans ce Carosse; & , comme il n'y avoit personne dedans, les assassins, ou qui failoient semblant de l'être, n'attrapérent rien. Le Carosse de Duras, qui venoit après, où il n'y avoit que des Laquais, fut traitté de la même forte, & un de fes Laquais fut thé. Des gens de Mr. le Prince me dirent alors qu'ils étoient quarante ou cinquante hommes à cheval, & ce même nombre avoit paru le matin auprès de la Maison de la Boulaie, où logeoit le Duc de Beaufort.

Le lendemain, toute la Cour fut troublée de cette Avanture. La Reine manda les Gens du Roi, & leurs ordonna de faire informer de cetre Af-Gire; témoignant braucoup de cha-

leur

## à l'Histoire d'Anne d'Autriche 329

lear pour les intérêts de Mr. le Prin- 1649? ce. Le Procureur du Roi du Chatelet fit informer de celle de Joli , & deux Conseillers de la Cour furent députez pour cet effet. Ils raportérent que Joli n'étoit point blesse; mais; que selon les trous qui étoient à son habit il le devoit être. La Reine manda aussi le Prévôt des Marchands, Messieurs de Ville, & tous les Colonels des Quartiers, qu'elle loua de ce qu'ils n'avoient point écoutez les voix malicieuses de ceux qui avoient eu dessein de les embarquer tout de nouveau à quelque fédit on; & les exhorta à continuer à bien faire. Pour les récompenser, elle leur promit que le Roi à l'avenir auroit une entiere confiance en leur fidélité.

Les choses étoient alors si brouillées; qu'il étoit difficile de discerner; qui étoit Ami, ou Ennemi. La Palais Roial étoit rempli d'une furieuse presse, à tous desiroient de voir comment se pourroient déméler ces embarras. La Reine, au milieu de ce trouble, me parut satisfaite plus qu'à son ordinaire. Elle disoit à ses familiers, qu'elle s'en consoloit, yû qu'elquerelles. Un jour me disant la mêine chose, elle y ajouta, que peut êire elle en prositeroit; or qu'elle étoit en état, qu'il falloit nécessairement, que les uns ou les autres, eusent besoin d'elle.

Le lendemain, le Duc d'Orleans, Mr. le Prince, & le Prince de Conti, allérent au Parlement; & sur la Requéte des Gens du Roi, il sut ordonné, qu'il seroit informée sut le prétendu Assassinat de Joli, & contre ceux qui avoient voulu soulever le Peuple. Mr. le Prince ne voulut pas alors parler de lui, parce qu'il vouloit avoir des preuves sussissante, pour pouvoir attaquer ses Ennemis par les sormes.

Ils retournérent le jour d'aprèss. On décréta prise de corps contre la Boulaie. Mr le Prince se déclara de son Assassinat, & en sit ses plaintes. Les choses étaut dans cette extrémité, le Coadjuteur alla voir Mr. le Prince, dans le dessein, à ce que j'ai oui dire de former de nouvelles liaisons avec lui, & de voir si de tant de maux, il n'en pourroit point tirer quelque avantage à son égard & contraire au Repos.

### a l'Histoire d'Anne d'Autriche. 331

Repos'public; mais, ce Prince irrité le rebuta, & ne le voulut point
voir. Il alla même chez Perault,
pour lui parler, où il fut traité froidement; &, ne se tenant pas pour
refusé, il demanda à voir la Moufsaie, ou Toulonjon. Mr. le Prince
leur ordonna de lui mander qu'ils
n'y étoient pas. Ces personnes me
l'on dit cux mêmes.

Le Cardinal Mazarin étoit traité de la même forte. Les Frondeurs le Le Duc de Vendôrecherchoient. me lui offrit alors l'Amitié du Duc de Beaufort fon Fils, à telle condition qu'il lui plairoit de la recevoir; mais, la Comédie n'étant pas encore au dernier Acte, le Ministre lui répondit que le Duc de Beaufort, étant soupçonné d'avoir part à la Conjuration qui avoit paru avoir été faite contre Mr. le Prince, il ne pouvoit pas recevoir ses offres, que prémiérement il ne fût purgé de cette Accusation. Quelques jours après, soit que ce Prince eut honte d'avoir été refusé, ou qu'il fût vrai que le Duc de Vendôme son Pere, l'eût offert fans son consentement, il desa1649. voûa publiquement d'avoir et tette pensée, ni d'en avoir jamais prié le Duc de Vendôme son Pere.

> Le Coadjuteur, le Duc de Briffac, & toute la Cabale Frondeuse, sans paroitre abbatus de l'état où ils étoient, se résolurent d'aller tenir leur place au Parlement, le jour que les Princes avoient fait dessein d'y aller porter les Informations faites contre la Boulaie & contre eux. 1ls y allerent; &, comme on voulut parler de cette Affaire, Coulon s'opposa ouvertement au Duc d'Orleans, & dit qu'il n'étoit pas tems de parler de cela, & que les Députez de Bourdeaux étoient à la porte, qui demandoient d'entrer. Le Duc d'Orleans dit, que l'Affaire de Bourdeaux étoit accommodée, & il eut la hardiesse de lui soutenir que non-

Les Frondeurs furent si bien servis, qu'on éluda sur le principal; &, sur ce que Mr. le Prince demanda, que le Président Charton ne demeurât pas dans la Chambre, pour être Juge d'une Affaire, où il étoit nommé, on sit durer cette Dispute si long-tems, qu'ensin l'heure sonn.

Tou-

## à l'Histoire d' Anne d'Autriche 333

Toute la conclusion sut d'ordonner 1649, qu'il sortiroit, & toutes choses remises au vingt-deuxieme, qui étoit le Mercredi en suivant. Pendant cet intervalle, on résolut au Conseil du Roi, d'envoier une Déclaration favorable au Parlement de Bourdeaux, assin d'ôter tout prétexte à ceux du Parlement, qui savorisoient les Frondeurs, de parler d'aucune autre Affire, que des Intérêts du Prince de Condé.

Monsieur, & Mr. le Prince, allérent au Parlement, le vingt-deuxieme. Ils y eurent tant d'occupation, qu'ils y demeurérent jusques à cinq heures du foir. On y lût les Informations faites contre toute la Fronde. Le Duc de Beaufort, & le Coadjuteur, voulurent fortir: mais. le Prémier Président les retint. Les Gens du Roi, après la lecture des Informations, fignifiérent ajournement personnel au Coadjuteur, au Duc de Beaufort, & au Conseiller Broussel, parcequ'il étoit nommé dans le Procès, comme celui chez qui toutes les Assemblées s'étoient faites. Ils se présentérent ensuite pour 334 Memoires pour servir

répondre, & demandérent que Mr. le Prince eut aussi à sortir. On délibéra sur ces matieres. Il sur ordonné, que Broussel sortiroit. Plufieurs de ses Amis, ou intéressés, en la justification, dirent en faisant grand bruit qu'on attaquoit un homme de bien, qui étoit de leur Corps.

Le lendemain, le Coadjuteur, & le Duc de Beaufort, allérent au Parlement, demander d'être jugés, & d'être reçus à récufer le Prémier Préfident, disant qu'il étoit Ami partial de Mr. le Prince. Un de la Compagnie, fortifiant cette Requête, dit publiquement, qu'elle devoit être lasse d'avoir pour Chef un Traitre, & un Partisan de la Cour & cet Homme vénérable fut contraint d'aller au Barreau comme un Particulier, pour se dessende la flut conclu qu'on opineroit là-dessus, & l'heure fonna.

Deux jours après, Mr. & Mr. le Prince furent encore au Parlement. Pour éviter les embarras qu'on faifoit naitre tous les jours dans cette Affaire, ils déclarérent qu'ils ne vouloient

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 335 loient plus demeurer en ce lieu passé 1647. onze heures. Le Duc de Beaufort, & le Coadjuteur se présentérent, qui dirent qu'ils avoient une telle impatience d'être justifiés, que si on vouloit les juger à l'heure même, ils ne recuseroient personne, pas même le Prémier Président , & souffriroient que Mr. le Prince y demeurât. On délibéra sur la recusation faite en la personne du Prémier Préfident, & cette délibération fut fi longue, qu'elle ne put être achevée, quand les Princes sortirent. On cria Vive le Roi & le Duc de Beaufort. Monsieur le trouva mauvais, & fit taire cette canaille, qu'on voioit vi-

Monsieur le Prince étoit embarasfé de cette Affaire. La Cour paroisfoit entrer dans ses intérêts, & la Reine montroit tant de chaleur contre ses Ennemis, que les Courtisans croioient lui plaire en faisant des vœux pour lui. Le Duc d'Orleans paroissoit dans ce commencement asfez disposé à le vouloir désendre. Ce Prince le croioit assiré de sa protection; mais, ce n'étoit que des ap-

siblement être paice pour cela.

#### 336 Mémoires pour fervir

1649 parences, & les Spectateurs étoient trompez. Il sentoit son mal sans le connoître; car, malgré la confiance qu'il avoit dans les belles apparences de la Reine, & du Duc d'Orleans, il étoit inquieté, & paroissoit chagrin de cette Affaire. Celui, qui scavoit vaincre ses Ennemis dans les Batailles, ne pouvoit souffrir d'étre ·maltraité dans le Parlement. Il n'avoit pas lieu en apparence de se plaindre du Duc d'Orleans: mais, il voioit néanmoins qu'en de certaines occasions, il penchoit à favoriser le Duc de Beaufort, qu'il avoit toujours aimé; & il étoit faché de ce qu'il gardoit des mesures avec tous, ne voulant attirer la haine d'aucun Parti.

La Fête de Noël n'appaisa point ces Desordres. Le Roi fit en ce Saint jour sa prémiere Communion à Saint Eustache sa Paroisse, avec beaucoup de marques d'une grande inclination à la Piété; & le lendemain il arriva une Nouvelle, qui furprit la Reine, qui facha le Ministre, & qui acheva de gâter entiérement les Affaires de Mr. le Prince, qui

à l'Histore d'Anne d'Autriche. 337

qui, par toutes voies, courroit à 1649. fon malheur. Ce fut celle du Mariage du Duc de Richelieu avec Ma-

dame de Ponts.

Madame de Ponts, comme je l'ai déjà dit, étoit Fille de Madame du Vigean, & sa Mere avoit été jusques alors chérement aimée de la Duchesse d'Aiguillon. Cette union, du tems du Cardinal de Richelieu. avoit apporté beaucoup de biens à leur Famille, par l'éclat que lui donnoit l'Amitié d'une personne, qui, étant Niece d'un si puissant Ministre, ne pouvoit manquer de leur être utile. Madame de Ponts stoit veuve d un homme de naissance, & de peu de bien. La Duchesse d'Aiguillon, par la tendresse qu'elle avoit pour Madame du Vigean sa Mere, lui avoit souvent dit, qu'elle ne se mit point en peine de ce qu'elle n'étoit pas riche, & qu'elle lui promettoit de partager ses trésors avec elle. Madame de Ponts, moins occupée de la Reconnoissance qu'elle devoit à la Duchesse d'Aiguillon, que de ses intérêts, & qui vouloit des richesses plus assurées, prit soin de plaire au Duc

1649. Duc de Richelieu, Neveu de la Duchesse d'Aiguillon. Elle y réüssit facilement; car, il étoit jeune, & elle étoit assez aimable & bien faite, pour pouvoir être aimée avec pasfion. Madame d'Aiguillon l'avoit priée d'en faire un honnête-homme; &, comme il auroit quasi pû être son Fils, il reçut ses enseignemens avec foumission. Madame de Ponts, sans beauté, avoit de bonnes qualitez & du mérite: elle étoit bonne, douce, aimant à obliger; sa Réputation étoit sans tâche. Elle étoit des plus habiles, en matiere d'une Galanterie plus affectée que véritable, pour sçavoir adroitement triompher d'un cœur tout neuf, qui, manquant de hardiesse, n'ôsoit entreprendre des Conquêtes plus difficiles. Cette Dame, naturellement libérale de douceurs, animée de ses propres desirs, n'oublia rien sans doute pour se faire aimer de celui de qui elle le vouloit être; &, pour lui, comme il manqua de discernement, pour connoitre ce qu'il lui convenoit de croire, & de faire, le plaisir de pouvoir s'imaginer d'être véritablement aimé cut

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 339

eut de grands charmes pour lui. La 1649. Duchesse d'Aiguillon avoit été choisse par le feu Cardinal de Richelieu son Oncle, pour être tutrice de ses petits Neveux; & ce grand homme n'avoit pas crû pouvoir trouver un moien plus assuré pour conserver son nom, que de laisser ceux qui le portoient du côté des Femmes, sous la conduite de leur Tante. Il jugea que sa vertu son esprit, & son courage, les pourroit proteger contre les effets de l'envie, & de la haine, qui sont d'ordinaire les suites facheuses des grandes fortunes des Favoris. Cette illustre Tante, malheureuse dant tous ses projets, voiant un jour son Neveu rendre de petits services à Madame de Ponts, lui dit qu'elle souhaitoit qu'il fût assez honnête homme pour être amoureux d'elle; & Madame de Ponts, qui avoit son dessein formé, lui répondit en riant, qu'elle l'avertissoit que s'il lui parloit d'Amour, & qu'il voulût devénir son Mari, elle n'auroit point assez de force pour le refuser. Ce discours sut pris par la Duchesse d'Aiguillon comme une raillerie, dont elle ne fit que se divertir; P 2

1649. mais, Madame de Ponts, qui penfoit sérieusement à cette Affaire, crut par cet avertissement être quitte de tout ce qu'elle devoit à la Duchesse d'Aiguillon; &, se croiant obligée de se préférer à elle , & à tout autre, elle emploia, pour faire réuffir son mariage, un homme qui étoit auprès de ce Duc, qu'elle gagna, & qu'elle engagea dans les Intérêts. Elle le servit, pour son grand restort, de l'Amitié que Madame de Longueville avoit pour elle ; & , par cette Princesse , elle obligea Mr. le Prince à protéger fon Mariage comme une chose qui lui pouvoit être avantageuse. Madame de Ponts vouloit un Mari , & Madame de Longueville vouloit que son Amie eur le Gouvernement du Havre-de-Grace , Place , qui pouvoit rendre le Duc de Longueville Maitre absolu de la Normandie. Son dessein, & celui de Mr. le Prince, fut, qu'en protégeant Madame de Ponts, elle seroit obligée de se lier entierement à eux , & a leur fortune. Des Marets, celui qui conseilloit le Duc de Richelieu en faveur de Madame de Ponts lui faisoit de belles chimeres fur cets

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 341 te Union; mais, la Duchesse d'Aiguil-1649: lon traversoit leurs pensées secrettes, par le dessein qu'elle avoit de faire épouser Mademoiselle de Chevreuse au Duc de Richelieu son Neveu, qui, malgré son Amitié pour Madame de Ponts, paroissoit un peu amoureux de cette Princesse. Elle étoit véritablement belle, d'une naissance illustre, & devoit avoir de grands biens; mais, cet Ami infidelle sout si bien mettre en oeuvre ses illusions, aidé par la puissance d'une flatterie honnête, mais soigneusement pratiquée, qu'il persuada le Duc de Richelieu, qu'il feroit mieux d'épouser cette laide Mada-Heléne (\*) destinée à faire du bruit, me de que cette belle personne que sa Tante étoit lui destinoit. Il l'assura, qu'étant du ainsi Parti de Mr. le Prince, il n'avoit nul appesujet d'apréhender que la Duchesse les par d'Aiguillon desaprouvât son choix Cour-ni le pût jamais inquiéter. Toutes tisans. ces choses ensemble firent ce Mariage, qui fut fatal à Mr. le Prince, peu heureux à ceux qui s'épousérent, douloureux à Madame d'Aiguillon, & nullement utile à Madame de Lon-

guéville, qui, dans la suite des tems, elle

1649. elle qui l'avoit fait ne trouva pas dans le Havre le secours qu'elle auoit espéré; & il s'en fallut peu enfin, qu'il ne causat autant de maux aux François, que celui de Paris & de la belle Princesse de Grece en fit aux Troyens. Il se célébra à la Campagne, en présence de Mr. le Prince, qui voulut y être, & qui fit ce que les Peres & Meres ont acoutumé de faire en ces occasions. La Reine fut donc surprise, quand elle aprir que ces nôces s'étoient célébrées de cette maniere. Elle connut aussi tôt avec quel dessein Mr. le Prince en faisoit son Affaire; & cet Evénement servit beaucoup à le ruiner entiérement, dans son esprit, par le conseil du Cardinal. Sa perte fut alors résolue, comme d'un Prince, en qui on voioit de continuelles marques d'un esprit gâté; mais, la Reine ne laissa pas de lui faire bonne mine, & le Ministre aussi.

La Duchesse d'Aiguillon, aprenant cette Nouvelle, fut au desespoir. Ceux qui ont des Enfans, ou des Neveux qui leurs tiennent lieu d'Enfans, qui ont de l'Ambition & de grands biens, le peuvent aisément juger. Cette

#### à l'Histoire d'Anne d'Autriche 343

Cette Dame , qui avoit du mérite & 1649. du courage, soutenant son malheur par la force de son ame, dépécha aussi tôt un Courrier au Havre, où elle commandoit par ordre du feu Cardinal de Richelieu, jusques à la Majorité de son Neveu, pour empêcher qu'il n'y fût reçû d'abord. Mr. le Prince, le lendemain des nôces, l'avoit fait partir pour y aller, & lui a-. voit dit, qu'en toutes façons il falloit qu'il s'en rendît le Maitre. La Reine, de son côté, envoia de Bar, pour se saisir de cette Place, & pour empêcher s'il le pouvoit, que Mr. le Prince par cette voie ne donnât au Duc de Longueville son Beau-Frere la possession entiere de la Normandie. Quand Mr. le Prince fut de retour de cette expédition, il vint chèz la Reine, avec le même visage qu'à l'ordinaire; & , quoi qu'il sont qu'elle avoit desaprouvé cette action , & qu'il scut aussi que Bar étoit parti pour aller s'opposer à ses desseins, il ne laissa pas de l'entretenir des avantures de la noce, & en fit devant elle des contes avec beaucoup de gaieté & de hauteur. La Reine lui dit que Madame P 4

#### 44 Mémoires pour servir

1649. d'Aiguillon prétendoit faire rompte le Mariage, à cause que son Neveu n'étoit pas en âge- Il lui répondit fiér .ment , qu'une chosc de cette nature faite devant des témoins comme lui, ne se rompoir jamais. Enfin ce Prince, qui avoir trouvé mauvais que la Reine eut gourmandé Gersé sans lui en parler, ne put trouver juste, qu'elle sentit comme une Rebellion, qu'il eut marié un Duc & Pair de France . fans la permission du Roi, & avec des desseins visiblement mauvais. est du devoir des Personnes de cette qualité, de ne le point faire sans l'agrément du Roi, vû le rang qu'ils tiennent dans son Roiaume; mais alors, il fallut feindre; & la Reine le fit si bien , que Mr. le Prince y fut trompé à son tour.

Deux jours après, les nouvelles arrivérent que le Duc de Richelieu avoit
été reçû au Havre, que Bar l'avoit
vû, & lui avoit persuadé, qu'il falloit pour son propre intérêt qu'il gardât cette place au Roi, & qu'il se dêtachât de Mr. le Prince. Ce jeune
Duc envoia à la Reine un Gentilhomme, & lui écrivit, pour lui faire des
excuses

2 l'Histoire d'Amne d'Aurriche. 345 excuses de son action. La Reine lui 1649-répondit, qu'il étoit vrai qu'elle l'avoit blamée, & dit à ce Gentishomme, que son Maitre portoit un nom, qui devoit toute sa grandeur au seu Roi, son Seigneur, & que par conséquent il avoit eu grand tort, de manquer au respect qu'il lui devoit; mais, que si à l'ayenir, il réparoit sa faute par une grande sidélité, il n'étoit pas im-

possible d'en obtenir le pardon. Pendant que des acteurs particuliers 1650 préparoient une Scene dont les grans Jan-Evenemens devoient étonner , & sur - vier. prendre toute l'Europe, le Parlement s'occupoit à juger du Différent qui étoit entre Mr. le Prince, le Coadjuteur, & le Duc de Beaufort. Après la Délibération faite, sur la récusation du Le, Prémier Président; il y eut plus de voix Janviér pour lui, & le nombre étant plus grand de son côté, il fut arrêté qu'il resteroit le Juge de cette Affaire. Les Créatures du Prince de Condé avoient sollicité tout le Parlement avec une chaleur extraordinaire, n'épargnant ni les promesses ni les menaces pour lui acquerir quelques voix, ce qui ne leur étoit pas impossible : car, malgré

1650. Je pouvoir des Frondeurs, le Prémier Président étant de ses Amis, il pouvoit avoir beaucoup de voix dans cette Compagnie. Le lendemain, il fut question de délibérer sur la Requête présentée par le Duc de Beaufort & le Coadjuteur, qui demandoient à être reçus à récufer Mr. le Prince leur partie, comme ne pouvant être Juge en sa propre Cause; mais, comme cette Caballe tramoit de plus grands desseins, tout d'un coup ils demandérent à retirer leur Requête, & consentirent au Jugement ; disant , qu'ils se connoissoient innocens, & que par conféquent ils ne craignoient rien. Ils demandérent seulement d'être jugés & justifiés à l'heure même. Cette Action parut belle, hardie, & pleine de confiance en leur justice, & leurs Amis la célébrérent infiniment. Les Courtifans ne la louerent pas devant la Reine: ils auroient cru lui déplaire; car, quoi qu'on jugeat qu'elle n'avoit pas fujet d'aimer Mr. le Prince, on croïoit néantmoins qu'elle hassoit beaucoup plus les Frondeurs que lui. Elle affectoit de porter ses intérêts avec chaleur

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 347

chaleur, & paroissoit recevo'r avec 1649. joie ce qui lui étoit avantageux. On disoit qu'il y avoit un homme pris en Normandie, appelé Martineau, nommé dans les Informations, que l'on ammenoit prisonnier, & que l'intention des Frondeurs étoit de hâter leur Jugement, afin d'éviter le témoignage de cet homme. Les Amis de Mr. le Prince le disoient aussi, avec d'autant plus de zêle, qu'ils avoient plus d'intérêt à soutenir le droit de sa Cause; mais, aucun d'eux n'alloit au but de la vérité, & toutes ces choses n'etoient plus que des illusions, dont on amusoit le Prince de Condé. les Courtisans, & le Peuple.

Les Frondeurs, sachant assez combien le Cardinal avoit sujet de hair le Prince de Condé, & se voiant eux mêmes embarasses dans une Affaire, qui leur mettoit sut les bras un Ennemi tel que lui, vonturent chercher de voies plus sûres que celles du Parelement pour se destendre contre lui. Ils crurent avec sujet, que toute la mauvasse volonté que le Cardinas leur portoit le céderoit dans son cœur à ses intérêts, & qu'en l'état où

1650. il étoit, le plus grand bonheur qui lui pouvoit arriver étoit la perte du Prince de Condé, sans le trouble de l'Etat. Ces raisons firent que cette Cabale, ou plûtôt ceux qui en étoient l'Ame & l'Esprit, pour se fauver eux mêmes, & pour perdre Mr. le Prince, proposérent au Cardinal de l'arrêter, & lui dirent, qu'eux se mettant de son Parti, ils seroient en sorte par leurs liaisons & leurs Amis qu'ils avcient dans le Parlement, que le Prince prisonnier ne trouveroit point de secours, & que personne ne parleroit en sa faveur.

Cette propolition sut agréée, comme le salut des deux Partis, & peu de personnes la squrent. Il n'y eut que Madame de Chevreuse, & Laigue, qui traittérent cette grande Agaire avec le Ministre. La Reine ensuite en sit part au Duc d'Orleans, & elle lui sit approuver ce dessen. Ce sut condition qu'il n'en diroit rien à l'Abbé de la Riviere, à cause de l'Attachement qu'il paroissoit avoir pour Mr. le Prince, & de la liaison qu'il avoit prise pour Madame de l'onts, qui pour lors étoit devenue Duchesse

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 349 de Richelieu. Pendant que ce pro- 1650. jet se préméditoit, le Parlement continuoit dans les procedures, & le douzieme du mois il fut ordonné que l'Affaire du Coadjuteur, du Duc de Beaufort, & de Broussel, seroit séparée de celle de la Boullaie, de Joli, & de ses Complices. Le Duc d'Orleans fut le prémier, qui de son propre mouvement, proposa, ou de les juger présentement, ou de séparer leur Affaire; ce qui sut une marque visible de l'Affection que ce Prince avoit avoit pour les Chefs de la Fronde, & du desir interieure qu'il avoit, que Mr. le Prince n'emportât pas la Victoire sur eux. La jalousie avoit été toujours grande entre ces Princes, & pour lors elle étoit beaucoup augmentée dans l'ame du Duc d'Orleans, par l'extrême Autorité que Mr. le Prince prenoit dans l'Etat; &, comme les Frondeurs avoient du crédit auprès de lui, ils n'oublioient pas d'empoisonner son cœur, en lui parlant contre lui sur toutes les occasions qu'ils en poùvoient trouver. La Duchesse de Chevreuse, & celle de Montbason, P.7

1650. les principales personnes de ce Parti, qui avoient du Pouvoir sur son Esprit, ne manquérent pas de sujets, pour lui donner de l'aversion contre ses Entreprises continuelles. Elles y réuffirent si bien , que Mr. le Prince commença de s'aperçevoir alors que le Duc d'Orleans l'abbandonnoit . & n'alloit plus au Palais qu'à regret. Il ne se trompoit pas ; car déjà le Duc d'Orleans, aiant pris gout aux conseils des Frondeurs, avoit impatience de profiter à son avantage de la Disgrace du Prince de Conde. Il lui sembla que la Cour lui donnoit une belle occasion d'être le Maitre de la France, c'est à dire de jouir lui seul de toute la faveur, & de toutes les graces de la Régente.

D'autre côté, la Reine & son Ministre, lassés de la Domination de Mr. le Prince , le regardoient comme l'Usurpateur de l'Autorité Roialle , & comme un Prince qui étoit à craindre par sa hauteur, & par son ambition. L'Affaire de Gersé , le Pont de l'Arche, le Mariage du Duc de Richelieu , & fon aversion pour le mariage de la Niece du Cardinal avoient

à l'Hissoire d'Anne d'Autriche. 351 avoient tellement comblé la mesure, 1650, que la Reine, ni son Ministre, ne pouvoient plus souffrir cette gran-

pouvoient plus souffrir cette grandeur si formidable, qui, selon les apparences, pouvoit devenir dangeareuse à l'Etat. Elle étoit de mauvais augure au moins pour le Miniftre en son particulier, & par cette raison le Cardinal Mazarin entra volontiers dans toutes les Propositions de se Ennemis. Il crut que ce qu'il devoit au Roi, & ce qu'il se devoit à lui même, l'obligeoient de mettre des bornes à la Puissance de ce Prince, qui n'en vouloit plus avoir sur aucun sujet. Les Frondeurs, pour réussir dans leurs desseins, rendirent

Reine, au Ministre, & à son Maitre, selon que lui même en avoit donné d'imples matieres; &, n'oubliant rien de tout ce qui pouvoit le détruire, n'alléguérent point en sa faveur les marques qu'il avoit données d'aimer son devoir, & de ne s'en être jamais écarté sur aucun si jet, qui pût être entiérement contraire au Bien de l'Etat. Ce Favori,

trop assûré de la chose du monde qui

352

1650. par sa nature doit être la plus incertaine, agissoit comme s'il lui eut presque été impossible de perdre les bonnes graces de son Maitre, & hazardoit de lui déplaire en prenant des liaisons qui lui pouvoient être sufpectes. Ses intérêts l'aveuglérent, & cette conduite fut cause que le Duc d'Orleans lui cacha toujours les hardis desseins de ceux qui le haissoient, & qui sçurent donner à toutes ses actions une mauvaise explication. Ce demi Ministre s'aperçut alors, qu'il y avoit un grand refroidissement dans l'ame du Duc d'Orleans pour Mr. le Prince; &, ne voiant point la grandeur de ce mal, ses causes, ni ses effets, bien loin de suivre les sentimens de son Maitre, il voulut s'y opposer. Il le fit, tant pour obliger Mr. le Prince, que pour détruire le pouvoir de la cabale Frondeuse dont il étoit haī. Il disoit alors à ses Amis, pour se justifier de ce qu'il paroissoit avoir des sentimens contraires & différens de ceux de Monsieur, qu'il étoit incapable de fe séparer de son devoir; mais, qu'il ne vouloit pas laisser arriver de la divilion

#### à l'Histoire d'Anne d'Autriche 353 vision entre ces deux Princes, parce-1650. que la Cour n'étoit pas en état de faire un grand coup, qui pût abatre la Puissance de Mr. le Prince; qu'il craignoit que celle du Duc d'Ot. leans ne se trouvât annéantie, sous l'éclat de l'autre ; & qu'elle ne fût mal soutenue de l'Autorité Roiale, qui paroissoit sans force & sans vigeur; mais, la vérité est, qu'il espéroit toutes les semaines sa promotion au Cardinalat. Ses desseins n'alloient qu'à temporiser, pour gagner le tems où fon ambition devoit être fatisfaite; &, comme les hommes se font toujours à eux mêmes des excuses pour leur fautes presentes, qu'ils réparent par des desirs vertueux pour l'avenir, il s'imaginoit sans cesse, qu'après son élévation, qui le metteroit dans un état de stabilité, il travailleroit fortement à la grandeur du Duc d'Orleans, au Bonheur de l'Etat, & à l'Abaissement de Mr. le Prince. Il suivoi sa passion, & agissoit, selon que tous les hommes

ont presque accoutumé de le faire, qui, en croiant se sauver, travaillent souvent à leur perte. Les cho1650. ses, qui se passoient, & qu'on lui cachort soigneusement, alloient annéantir en lui toure son ambition, par la fin de son crédit, & de sa faveur; & il auroit été heureux, si par un sage détrompement de toutes ces choses, il eut apris à connoître ce

qu'elles sont en effet.

Pour bien admirer le changement que nous allons voir, il faut se souvenir du Siege de Paris, & de la Guerre fomentée par le Coadjuteur, & le Duc de Beaufort; qu'alors Mr. Prince avoit été l'apui du Ministre, celui seul qui à son égard ne balança jamais, & qui dans cette occasion avoit marché le plus droit à maintenir sa fortune penchante & au soutien de l'Autorité Roiale Il faut se souvenir, qu'après avoir gagné quatre Batailles contre les Etrangers, il avoit acquis la haine publique, & toute la Famille en particulier, pour cette querelle Roiale, dont il s'étoit fait le deffenseur. Il ne faut pas oublier, que Madame de Chevreuse, étant en Flandres, avoit été d'intelligence avec les Frondeurs, que Laigue avoit été traiter avec l'Espagnol, à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 355 par le moien de cette Princesse; que 1650, le Duc de Beaufort avoit été mis à la

le Duc de Beautort avoit eté mis a la Bastille, en partie à la suscitation de feu Mr. le Prince, & que Madame de Montbazon avoit été exilée pour avoir été l'Ennemie de Madame la Princesse, qui, Mere d'un Fils aussi puissant que c'étoit alors le Duc d'Anguien, avoit tiérement bravé ses Ennemis, & n'avoit rien oublié pour

satisfaire sa vengeance.

La Duchesse d'Aiguillon qui eut part à ce conseil, étoit aussi dans un poste qui mérite d'être remarqué. Dans le commencement de la Régence elle avoit à peine sauvé le Havre ; & ce fut un grand bonheur pour elle d'avoir échapé les effets de la haine, que vrai semblablement, la Reine devoit avoir contre elle. Le feu Prince de Condé, & Mr. le Prince fon Fils, l'avoient fort tourmenté en lui suscitant des Procès sur la fuccession du jeune Duc de Brezé. Frere de Madame la Princesse la Fille; mais enfin, les choses venant à « changer, comme Ennemie de Mr. le Prince, elle eut part à sa prison, & comme habile, elle trouva le moien d'en356 Memoires pour servir

voie du Duc d'Orleans. Voici com-

me elle y réüssit.

Le Duc d'Orleans, comme je l'ai déjà dit, avoit tendrement aimé Soyon, Fille d'honneur de Madame. Cette Fille, touchée de dévotion, ou de quelque chagrin, s'étoit jettée dans le grand Couvent des Carmelites, à dessein de se faire Religieuse. Monsieur, ne pouvant souffrir son absence, se servit de l'Autorité Roiale, de celle du Parlement & de la sienne propre, & des Conseils de toutes les Amies de Soyon, pour l'en faire Celle, dont il recut le plus de fecours, fut Madame d'Aiguillon, toute puissante sur le Pere Leon Confesseur de Soyon, Carme, qui evoit pour le moins autant d'Ambition que de Piété. Elle s'y appliqua avec tant de force, qu'enfin elle trouva le moien de rassurer la conscience de cette Fille, & de la faire revenir à la Cour, avec espérance de devenir bien tôt Dame d'Atour de Madame, afin de pouvoir rester dans le monde sans se marier. Il faut demeurer d'accord, qu'elle y a vêcu AVEC

à l'Histoire & Anne d'Autriche. 35 7 avec tant de piété & de vertu, &1650. qu'elle a montré si nettement le vouloir mépriser, que l'on doit plutôt estimer son retour, qu'y trouver à redire. Madame d'Aiguillon, pour tirer quelque avantage de sa Négociation, persuada au Duc d'Orleans, que l'Abbé de la Riviere, jaloux de la Faveur de Mademoiselle de Soyon, l'avoit par ses intrigues pressée de se faire Religieuse. Elle n'en avoit, à ce que j'ai oui dire, nulle marque véritable; mais, comme elle vouloit la perte du Prince de Condé, qu'elle croioit l'Abbé affectionné à ses intérêts, & Ami de la nouvelle Duchesse de Richelieu, qu'elle avoit sujet de hair, elle crut qu'il étoit nécessaire, de lui saire perd e les bonnes graces de son Maitre. Il est à préfumer, qu'elle a pû sçavoir des choses sur ce sujet, que j'ai ignorées, & qu'elle pouvoit sans scrupule l'accuser de cette passion, qui vrai semblablement devoit être dans son ame. Comme cette Dame, par sa science, ou par ses soupçons, sut sacilement portée à croire que ce Favori avoit été susceptible d'une grande jalousie; le

#### 358 Memoires pour servir

1650. le Duc d'Orleans en fut de même aifément persuadé; &, sans beaucoup éxaminer si ce qu'on lui disoit étoit vrai, il le crut, à cause des autres doutes qu'il commençoit d'avoir contre lui. Il s'imagina du moins que l'Abbé de la Rivierre avoit souhaité que Mademoiselle de Soyon sût demeurée aux Carmelites; & cette pensée étant reçue par une ame déjà mal disposée fut capable de le détruire auprès de lui. Ce fut par là que les Frondeurs, qui haïssoient l'Abbé de la Rivierre se liérent à Madame d'Aiguillon; & ce fut la voie qu'elle prit, pour entrer dans le secret de cette grande Négociation. Elle lui fut confiée par les Frondeurs & le Ministre, qui tous étoient résolus de perdre la Rivierre. Elle avoit les Clefs de la Citadelle du Havre, qui, par la fidélité de de Bar , lui étoient, demeurées, malgré son Neveu le Duc de Richelieu, & malgré les diligences de Mr. le Prince; fi bien que le Ministre la trouvant propre à bien des choses, tant par la sûreté qu'on devoit prendre dans sa haine, que par l'opinion qu'il avoit de sa

a l'Hfioire d'Anne d'Autriche. 359 capacité, il ne fit point de difficulté 1650 de lui parler de ce grand projet. Ce fut donc le Coadjuteur, Madame de Chevreuse, Madame d'Aiguillon, le Marquis de Noirmoutier, & Laigue, qui traitérent cette Affaire avec

la Reine, le Duc d'Orleans, & le Ministre. Le Duc de Beaufort n'en sçût rien, parceque la Cabale Frondeuse crut qu'il le diroit à Madame de Montbazon; & cette Dame n'étoit pas assez estimée de toute la

Troupe, pour la rendre maitresse de leur sort.

Ce dessein de faire arrêter Mr. le Prince plut au Ministre, non seulement pour se voir délivré d'un Prince du Sang qui le méprisoit, mais encore parce qu'il crut qu'il alloit être le Maitre de la France. Il voioit une des Cabales détruite par la perte de leur Chef: l'autre, qui fembloit se donner a lui, ne lui faifoit plus de peur; &, par la disgrace de l'Abbé de la Rivierre, il espéroit qu'à l'avenir, il auroit le même crédit auprès du Duc d'Orleans, que jusques alors il avoit eu auprès de la Reine, & qu'ainsi sa Domination feroit entiere & affürée.

Les Frondeurs avoient d'autres pensées. Ils entroient en apparence dans les intérêts du Ministre; mais, n'aiant plus ce redoutable Prince pour ennemi, ils simaginoient que le Cardinal, foible & hai, n'ôseroit leur rien refuser, & qu'il leur seroit tout-à-fait soumis; que le Duc d'Orleans n'aiant plus la Rivierre, le Coadjuteur leur Ami le gouverneroit, pour lequel il montroit avoir de l'inclination & de l'estime ; que ce Prince, étant conduit par eux, se rendroit le Maitre de la Cour; & que par lui leur Puissance s'établiroit fur tous, d'une maniere stable & permanente. Madame de Chevreuse se vit en état alors de faire revivre les anciens desirs, qu'elle avoit conçus au commencement de la Régence, de gouverner la Reine; & son espérance fut d'autant mieux fondée, qu'elle & sa Cabale prétendoient à l'avenir la posséder par force, & par conséquent avec plus de sûreté.

La Cour intérieurement en cet état prend la résolution d'éxécuter promptement son dessein, & d'arrêter Mr. le Prince, le Prince de Con-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 361 ti, & le Duc de Longueville, afin 1650. que les deux derniers ne pussent par une Guerre Civile fecourir le pré-J'ai ouï dire depuis à la Rei- v ne, parlant de la Prison de ce Prince, qu'étant un jour au Conseil avec le Duc d'Orleans & son Ministre, elle, & eux, s'étoient écriés, que ce seroit un beau coup à faire, que d'arrêter Mr. le Prince ; qu'après y avoir bien pensé, la chose leur parut nécessaire & faisable; qu'ensuite par les événemens & le tems, elle leur avoit paru facile; & qu'ils l'avoient enfin éxécuté sans nulle peine. Quand la Reine, pour la seconde fois, parla de cette Affaire, au Duc d'Orleans, elle le conjura tout de nouveau, de ne point confier ce secret à la Rivierre. Cette priere étoit particuliérement fondée, sur ce que dans le dernier Accommodement du Prince de Condé avec le Cardinal, dont l'Abbé fut le Négociateur, Mr. le Prince desira qu'il lui donnat sa parole, que le Duc d'Orleans ne confentiroit jamais à sa Prison, au cas qu'on vint à y penser, sans qu'il l'en avertit; & fouhaita que le Duc d'Orleans, Tome III.

Mémoires pour servir 362 1650. en sa presence, l'affûrât de la même chofe. Il crut que la Reine n'auroit jamais ce dessein sans que le Duc d'Orleans y eut part, & qu'étant en sûreté du côté de ce Prince, & de son Favori, il n'avoit rien à craindre. L'Abbé de la Rivierre, qui ne voulut pas lui donner sa parole, sur une chose de cette consequence, sans la participation de la Cour, prit celle de la Reine, & de son Ministre, avant que de s'engager au Prince de Condé: & ensuite lui donna cette fûreté, en présence même de son Maitre. La Reine & le Cardinal la donnérent de bon cœur pour avoir la Paix; car, alors, ils ne pensoient pas encore à se servir contre lui des remedes extrêmes; mais le tems les aiant persuadez que l'usage en étoit utile à l'Etat, l'Abbé de la Rivierre, qui n'étoit coupable en cela que par trop d'empressement à servir Mr. le Prince, fut la victime offerte pour tous les Acteurs, en faveur de ce grand dessein. La dessiance, que la

Reine out de lui, fut cause de sa perte: ce sut un rideau qu'on tira & l'Histoire d' Anne d' Autriche. 363

qui lui fit voir des crimes en la perfonne de celui qu'il avoit aimé, qu'il
crut être obligé de punir. Il est à
croire néanmoins, que ce Favori se
feroit accommodé de cette avanture,
qui l'auroit délivré de la crainte éternelle du Prince de Conti, qui, selon son caprice, pouvoit toujours lui
ôter la Nomination de son Chapeau;
mais, son innocence lui sut inutile,
à cause de ses sautes apparentes.

Celui, dont la liberté étoit menacée, paroissoit embarassé. blic etoit attentif à voir comment il décideroit sa querelle, & de quelle maniere elle passeroit au Parlement. Ce Prince sentoit que ses intérêts n'étoient pas foutenus: il fulminoit contre les Frondeurs, & publioit hautement, que s'il n'en tiroit raison par la Justice, il se la feroit lui même, & le plus fortement qu'il lui seroit possible. Il se plaignoit du Duc d'Orleans, qui l'abandonnoit, difant à ses Amis qu'il faisoit le malade quand il le prioit d'aller au Parle-ment; & l'Abbé de la Rivierre, inutilement occupé du desir de la Paix, travailloit à la maintenir entre

Q 2

364 Mémoires pour servir

1650. ces deux Princes, comme à la plus importante Affaire de l'Etat.

Le seizieme Janvier, Martineau, ce Prisonnier qu'on avoit arrêté en basse Normandie, arrive à Paris. Le Prince de Condé redouble ses sollicitations, & on députa deux Conseillers pour éxaminer ce Prisonnier. La Fronde, devenue plus puissante, on ordonna que sans délai, le Prisonnier éxaminé, on jugeroit l'Affaire du Duc de Beaufort & du Coadjuteur, séparément de celle de la Boullaie, ainsi qu'il a été déjà dit, & sans aucun retardement. Comme le Prince de Condé apperçût le crédit de ses Ennemis, il en témoigna de grands ressentimens; & un de ses Domestiques, personue de qualité, me conta que son chagrin alors l'empêcha de dormir plusieurs nuits, qu'il se promenoit souvent dans sa chambre, & qu'il passoit beaucoup d'heures à écrire & à consulter ses Affaires : mais, pendant qu'il menace ses Ennemis, qu'il prie ses Amis, & qu'il se plaint d'un petit mal, de plus grands malheurs étoient prêts de tomber sur sa tête, pour lui montrer que

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 369 que tous les hommes, de quelque 1650. condition qu'ils soient, ne peuvent jamais être entiérement heureux. Quoi que sa mauvaise fortune ait toûjours été environnée de Gloire, & que sa Prison même, ait été suivie d'un bonheur éclatant, on peut dire néanmoins qu'il perdit avec la liberté, une grandeur, & une puissance, qui jusques à ce jour, avoient été accompagnées de toute la félicité, qui se pouvoit souhaiter dans la vie d'un grand Prince. Dieu se plait d'ordinaire, dans le tems de la profpérité, de nous faire voir la fragilité des biens passagers: Enfin, les mesures furent priles pour éxécuter ce qui devoit changer tant de choses. Le Duc de Longueville étoit malade à Chaillot: il avoit montré assez d'aversion pour venir chez le Roi, à cause de certains Avis qu'il avoit reçus; mais, aiant promis de se trouver au Conseil pour une Affaire du Marquis de Beuvron dont on devoit parler, la Reine délibéra de prendre cette occasion pour éxécuter son desfein. Elle fit semblant de se trouver mal, & cette feinte indisposition lui Q.3

1650. donna le prétexte de faire fermer ses portes, de peur du bruit. Le Confeil amenoit une grande soule de monde au Palais Roial, & cette action demandoit la sûreté & par conséquent la solitude. Cette raison obligea la Reine d'ordonner au Capitaine de ses Gardes, de ne laisser entre personne que ceux qui devoient tenir le Conseil, le Duc d'Orleans n'y vint point, pour ne pas être le témoin oculaire du malheur de ce Prince, qui vivoit en sures sur sarches.

La Reine se mit sur son lit, disant qu'elle avoit mal à la tête; &
je lui ai oui dire depuis, qu'elle eut
besoin de s'y mettre, pour cacher le
troubler de son ame, qui sur grand,
quand elle sentit que l'heure du conseil approchoit. Madame la Princesse, qui avoit le privilege de la
voir, quand même elle ne voioit
personne, vint la visiter à cette même heure; ce qui augmenta beaucoup l'émotion de la Reine: car,
elle avoit de la bonne volonté pour
elle, & sçavoit qu'elle n'avoit nulle
part dans la conduite de Mr. le Prin-

## à l'Histoire d'Anne d'Antriche. 357

ce. Dans cette occasion, elle se sou- 1650. vint avec beaucoup de regret & de compassion, à ce qu'elle m'a fait l'honneur de me dire, que Madame la Princesse avoit toujours reçu ses caresses avec une reconnoissance, qui approchoit de l'idolatrie, & qu'elle ne méritoit pas qu'elle la privât de joie le reste de sa vie. Cette Mere infortunée, bien ignorante de fon malheur, s'affit au chevet du lit de la Reine, & lui fit mille questions sur sa maladie, qui toutes procédoient d'une véritable inquiétude; car la Reine étoit toujours fi saine, qu'il étoit difficile de ne se pas étonner quand elle se plaignoit: mais, toutes ses paroles furent de nouvelles matieres de douleur à celle qui avoit plus de santé que de repos, & autant de volonté de lui faire du bien, que de nécessité de lui faire du mal.

Le matin de ce jour, le Prince de Condé alla voir le Cardinal, qu'il trouva occupé à parlet à Priolo Domestique du Duc de Longueville, à qui le Cardinal dit mille douceurs pour son Maitre, le priant de se trouver après midi au Conseil. Mr. le · Prince

368 Mémoires pour servir 1650. Prince, entrant dans la Chambre de Ministre, lui dit de continuer son discours: puis, s'approchant du seu, il trouva de Lionne, Sécrétaire du Cardinal, qui écrivoit, sur une petite table, certains ordres nécessaires pour l'éxécution de l'Affaire du jour. De Lionne les cacha soigneusement sous le tapis, faifant ensuite la meilleure mine qu'il lui fut possible. Cette Vifite finie, le Prince de Condé alla diner chez Madame sa Mere. Elle avoit en quelque avis, ou quelque pressentiment de sa Disgrace; si bien qu'après le diner, aiant tiré à part Mrs. ses Enfans, elle dit au Prince de Condé de prendre garde à lui, & qu'assurément la Cour ne lui étoit point favorable. Mr. le Prince lui répondit que la Reine l'avoit encore assuré depuis peu de son Amitié, que le Cardinal vivoit fort bien avec lui, mais que sans doute le mal venoit de la Rivierre qui le trabissoit, & qui faisoit pancher son Maitre du côté des Frondeurs. Puis, il dit au Prince de

Conti son Frere, qu'il vouloit ce jour même en sa présence le gourmander

comme il le méritoit. Le Prince de Marà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 369

Marsillac, par un esprit de pénétra- 1650. tion & d'habileté, avoit souvent jugé que les Affaires alloient mal pour leur Parti; &, dans cette pensée, illeur recommandoit toujours de ne se trouver jamais tous trois au Conseil : mais, l'ordre de Dieu étoit qu'ils ne profiteroient point de ses Avis. Le Prince de Condé fut le prémier qui alla chez la Reine, & les deux autres le suivirent bien tôt après. Il y trouva Madame sa Mere, & demeura quelque tems dans la ruelle du lit de Reine, en simple conversation. Comme il avoit beaucoup d'Affaires & beaucoup de chagrin dans l'esprit après quelques discours communs il quitta la Reine, & laissa Madame la Princesse auprès d'elle. Ce fut la derniere fois qu'il la vit, & le dernier moment qui les sépara pour jamais. Le Prince de Condé passa dans le petit Cabinet, d'où l'on entre par un autre en forme de passage dans une Gallerie, où d'ordinaire se tenoit le Conseil. De ce petit passage, on alloit aussi dans l'Appartement du Cardinal. Mr. le Prince y voulut aller; mais, il le rencontra dans ce mê-

Q. 5. m

1650. me lieu, qui venoit chez la Reine. Ils s'arrêtérent en cet endroit, & ce Prince parla long-tems des Affaires qui le touchoient alors le plus sensi-Il lui témoigna de sentir infiniment la protection que le Parlement donnoit à ses Ennemis, & le refroidissement qu'il reconnoissoit pour lui dans l'esprit du Duc d'Orleans. vint ensuite à se plaindre de l'Abbé de la Rivierre, qu'il soupçonnoit de favoriser auprès de son Maitre le Parti de la Fronde. Il dit au Cardinal, qu'il auroit infiniment souhaité de lui parler en sa présence; &, sachant qu'il étoit chez le Maréchal de Villeroi, Gouverneur du Roi, qui étoit malade, ils l'envoiérent quérir. L'Abbé de la Rivierre, aprenant que de telles personnes le demandoient, se hâta de venir; mais, il trouva pour entrer chez la Reine de si grandes difficultez, à la porte de la Salle de ses Gardes, qu'il eut peur que cette sévérité ne le regardât; car, sans rien savoir de particulier, il voioit les choses brouillées, & ne se sentoit pas si bien avec son Maitre qu'à l'ordinaire. Cominges, alors Lieutenant des Gardes

#### à l'Histoire d'Anne d'Autriche: 371

des de la Reine, qui avoit reçû l'or- Isse. dre conjointement avec Guitaut son Oncle, pour cet Emprisonnement, voiant que ses Gardes ne vouloient point laisser passer, selon l'ordre donné, les Gentilshommes qui suivoient la Rivierre, eut peur que leur éxacte obéissance ne lui donnât quelque soupçon. Il lui en fit des excuses, & commanda de le laisser entrer, lui & ses gens. Cette douceur le rassura; &, comme il fut arrivé Mr. le Prince & le Ministre fermérent la porte sur eux. Alors, le Prince de Condé commença fortement à se plaindre de lui, lui disant qu'il le trahissoit auprès de son Maitre; qu'il voioit trop qu'il étoit abandonné, & qu'il l'en accusoit entierement. Il lui dit qu'il se devoit souvenir de toutes les promesses que le Duc d'Orleans, & lui en son particulier, lui avoient faites; que cependant ses Ennemis avoient plus de protection que lui; mais, qu'il se feroit justice à lui même, & sçauroit se vanger de ceux qui lui manquoient en cette occasion. En parlant de toutes ces choses, il se mit à crier si haut, que la Reine, qui étoit atten-Q 6

### 372 Mémoires pour servir

1650, tive à tout ce qui se passoit, eut quelque legere crainte de ce bruit , s'imaginant que peut être Mr. le Prince fe plaignoit d'un plus grand mal. Pendant que ces trois personnes s'entre-tenoient avec chaleur, le Comte do Servien arriva, qui avoit le secret de la grande Affaire de la Cour; car, ilétoit considéré du Cardinal: mais, comme il voulut entrer, ils le repoussérent en le renvoiant comme un importun, & continuérent leurs discours, jusques à ce que le Duc de Longueville arriva. Alors, Mr. le Prince pria le Cardinal, & l'Abbé de la Rivierre, de cesser de parler de cette Affaire devant lui. Ce Prince n'avoit pas approuvé que le Prince de Condé eut entrepris cette Accusation contre le Coadjuteur, qui étoit enquelque façon de ses Amis : il lui avoit dit qu'il ne le vouloit point abandonner, qu'il n'eut vû clairement fon Crime; & ce partage ambigu a-voit depla à Mr. le Prince. Leur conversation aiant été interrompue pour quelques moments, ils s'occupe: rent à parler des choses communes & peu après le Prince de Conti arriva.

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 373

Le Ministre, voiant alors ces trois 16502 personnes en état de subir la Loi du Souverain, manda à la Reine en leur présence que tout étoit prêt, & qu'elle pouvoit venir au Conseil, ce qui vouloit dire qu'elle pouvoit donner le dernier Commandement. La Reine aussi - tôt donna congé à Madame la Princesse, disant qu'elle alloit au Conseil; & ce fut aussi la derniere fois qu'elle la vit. Madame la Princesse . malgré ses soupçons, sortit sans aueune pensée du mal qui dans ce moment lui devoit arriver, & la Reine manda aux Princes qui l'attendoient qu'ils pouvoient toujours passer dans la Gallerie, & qu'elle alloit les trouver.

Le Prince de Condé passa le prémier, le Prince de Conti son Frere après, ensuite le Duc de Longueville, & le reste des Ministres. Mr. le Prince, en attendant la Reine, s'amusa à parler au Comte d'Avaux d'Astaires de Finances, & dispute contre lui sur quelque article qui regardoit les intérêts d'un de les Amis. Le Cardinal, qui étoit resté dans ce petit passage, voiant les Princes en O 7

Mémoires pour servir

374 1650, trez dans la Gallerie, au lieu de les suivre, prit l'Abbé de la Riviere par la main, & lui dit tout bas, Repaf-Sons dans ma Chambre, j'ai quetque chose de consequence à vous dire. Ils s'en allérent ensemble : le prémier entiérement occupé de son dessein ; & le second, comme lui même me l'a conté, fort en peine de ne sçavoir que penser de cette retraite si extraordinaire qui paroissoit lui annoncer quelque grand Evénement.

La Reine, d'autre côté, aiant quité son lit, où elle s'étoit tenue toute habillée, donna l'ordre nécessaire à Guitaut Capitaine de ses Gardes. Elle prit le Roi, à qui jusqu'alors elle n'avoit rien dit de cette résolution , & s'en ferma avec lui dans son Oratoire. Comme elle n'étoit pas conduite à cette action par aucun sentiment de vengeance, elle fit mettre ce jeune Monarque à genoux, lui apprit ce qui se devoit éxécuter en cet instant, & lui ordonna de prier Dieu avec elle, afin de lui recommander le succès de cette Entreprise, dont elle attendoit la fin avec beaucoup d'émotion . & de battement de cœur. Au lieu de

2 l'Histoire & Anne & Autriche. 375 la Reme qu'en attendoit au Conseil, 1650. Guitaut entra dans la Gallerie. Mr. le Prince, qui s'amusoit à causer. comme je l'ai déjà dit, car toutes ces choses le firent en un même tems. voiant Gautaut qu'il aimoit venir à lui. crut qu'il avoit quelque grace à lui demander. Il s'avança vers lui dans cette Pensée, & lui demanda ce qu'il defiroit. Guitaut lui répondit tout bas, Monsieur, ce que je vous veux, c'est que j'ai ordre de vous arrêter, vous, Monsieur le Prince de Conti votre Frere. & Monsieur de Longueville. Mr. le Prince lui répondit brusquement; Moi! Monsieur de Guitaut, vous m'arrétez. Puis, aiant un peu révé, Au Nom de Dieu, dit-il, retournez à la Reine, & dites lui que je la supplie que je lui puisse parler. Guitaut lui dit, que cela sans doute ne serviroit de rien; mais, que pour le satisfaire il s'y en alloit. Comme le Prince s'étoit écarté des autres pour parler à Guitaut, & que Guitaut lui avoit patlé bas, personne de la Compagnie n'avoit entendu prononcer cet Arrêt contre la

liberté de ce trois personnes; si bien que Guitaut le quittant pour aller par-

1650 ler à la Reine felon fon desir, M. le Prince revint à eux, avec le visage un pen émû, & leur dit à tous, Meffieurs, la Reine me fait arrêter, & fe tournant vers le Prince de Conti &le Duc de Longueville, il leur dit, & vous aust mon Frere, O vous aust Mr. de Longueville. Continuant son discours, il s'adressa à toute la Compagnie, & leur dit à tous, J'avone que cela m'étonne, moi qui ai toujours si si bien servi le Roi , & qui cro-iois être si asuré de l'Amitié de Mr. le Cardinal. Puis, se tournant vers le Chancellier, il le pria tout de nouveau d'aller trouver la Reine, pour la prier de sa part qu'il pût lui parler, & pria aussi le Comte de Servien d'aller chez le Cardinal lui dire la même choſc.

Le Chancellier partit pour aller trouver la Reine; mais, il ne revint point: & Servien, qui s'en alla chez le Cardinal, en fir autant. Cependant, Guitaut revint, qui lui dit de la partide la Reine, qu'elle ne le pouvoit voir, & qu'il avoit ordre d'éxécuter fes volontez. Alors, le Prince de Condé lui répondit d'un ton de voix

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 377 tout-à sait paisible, Es bien, je le 1650. veux, obéissons; mais où nous 'allez vous mener? Je vous prie que ce soit dans un lieu chaud. Guiraut lui répondit qu'il avoit ordre de les mener au Bois de Vincennes. Mr. le Prince lui dit, Et bien, allons. En ce même tems, il voulut s'avançer vers le bout de la Gallerie, où est une porte qui alloit à l'Appartement du Cardinal, croiant sans doute pouvoir fortir par là; mais, comme il voulut l'ouvrir, Guitaut lui dit; Monsieur, vous ne pouvez sortir par cette porte; ear Cominges y est avec douze Gardes. Alors, il se tourna vers la Compagnie tans nulle marque de chagrin, aiant le visage serain, & tranquille, & en les saluant tous leur dit adieu, les priant de se souvenir de lui, de vouloir témoigner dans les occasions, comme gens de bien qu'ils étoient, combien il avoit été bon Serviteur du Roi, ajant toujours vêcu comme tel, & qu'il étoit leur Serviteur à tous. Puis, s'adressant au Comte de Brienne, Sécrétaire d'Etat, il l'embrassa, & lui dit, Pour vous, vous êtes mon parent. Dans ce même tems.

petit

cc.

1650. tems, Guitant fit entrer Cominges son Neveu, & les douze Gardes, par la porte du bout de la Gallerie où ils étoient attendant l'ordre. Il les fit passer pour lui ouvrir la petit porte qui donne au Jardin, afin d'y pouvoir descendre par un petit escalier dérobé, par où il falloit les mener. M. le Prince, voiant qu'il falloit suivre cette Escorte, avant que d'entrer dans l'Escalier, s'addressa à Cominges, & lui dit, Cominges, vous êtes homme d'honneur & Gentilhomme. N'as je rien à craindre? Puis, il lui remit devant les yeux en un moment toutes les choses qu'il avoit faites pour lui, & l'Amitié qu'il avoit pour le petit Guitant son consin \*, & tout ce qu'il put enfin pour lui faire penser qu'il en devoit avoir quelque reconétoit au noissance. Ce fut Cominges, qui me service conta peu de jours après toutes ces de Mr. particuliaritez, s'étonnant de la préle Prinsence d'esprit de ce Prince, & avec qu'elle promptitude il l'avoit fait sou-

venir de la maniere dont il l'avoit traité en toutes occasions. Cominges aiant donc vu parles choses qu'il lui dit, qu'il craignoit quelque dessein contre & Histoire d'Anne d'Autriche. 379 sa vie, lui répondit qu'il étoit homme 1650, de bien, & Gentilhomme, & que sur s'assaire qu'il n'y avoit rien à craindre pour lui, & qu'il n'avoit nul commandement que

celui de le mener au Bois de Vincennes. Sur cette assurance, il le suivit, sans plus témoigner aucune inquiétude, & sans dire même aucune parolle contre ses Ennemis. Le Prince de Conti ne parla point du tout: il demeura toujours affis sur le petit lit de repos, qui étoit dans la Gallerie, sans montrer ni peur, ni chagrin, & se laissa conduire sans nulle réfistance la où on voulut le mener. Le Duc de Longueville, qui avoit mal à une jambe, & qui ne trouvoit pas agréable de s'en servir en cette occasion, alloit lentement, & mal volontiers. Guitaut fut obligé de commander à deux Gardes de lui aider à marcher ; &; comme dans l'âge avancé les esprits aiant moins de chaleur, les maux que l'on souffre abbatent sans doute d'avantage, Guitaut me dit ce même jour, qu'il avoit trouvé ce dernier accablé de trifteste, & qu'on voyoit dans fon.

### Memoires pour servir

1650. son visage qu'il avoit regardé cette Difgrace comme un malheur qui le meneroir au tombeau.

Monsieur le Prince, marchant le prémier, arriva plutôt que les autres à la porte du Jardin qui donne dans la rue, par où il devoit sortir. Il fallut attendre les deux Princes qui le suivoient, pour faire ouvrir la porte, afin d'entrer dans un Carosse qui les attendoit, & qui les devoit mener au Bois de Vincennes. Dans cet intervalle de repos, M. le Prince demanda à Guitant s'il comprenoit la raison de cette avanture, & lui dit qu'il s'és tonnoit infiniment, qu'il eut voulu prendre cette commission, vu qu'il savoit bien qu'il l'aimoit. Guitaut lui répondit, qu'il le suplioit de considérer ce que les hommes attachez à leurs Maitres, & au Service du Roi. étoient obligez de faire, quand il s'agissoit de leur obéir. Il lui témoigna le regret qu'il avoit d'avoir été contraint par son devoir de faire ce qu'il Ce Prince parût satisfait de ces sentimens. Les deux autres Prisonniers arrivérent, comme ils parloient à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 381 loient ensemble; &, Guitaut alors ou- 1650]

vrant la porte, le Carosse se trouva tout prêt pour le recevoir, avec Cominges, & quelques Gardes. On les fitorir par la Porte de Richelieu, pour ne point traverser Paris, avec cette proye; ce qui les obligea de

prendre un grand tour, & par de fort mauvais chemins.

Miossens, avec la Compagnie des Gendarmes du Roi, étoit posté au Marché aux Chevaux, près de cette Porte de Richelieu. Il avoit eu ordre du Ministre de s'y trouver, pour dessendre contre le Duc de Beaufort, certains Prisonniers qu'on vouloit prendre; & le Cardinal, pour lui ôter la connoissance de la vérité, lui sit quasi comprendre qu'il auroit à se battre contre ce Prince Frondeur. Miossens accepta cette Entreprise comme brave & de grand cœur, mais avec quelque chagrin, ne voyant pas clairement, ni ce qu'il avoit à faire, ni ce qu'on vouloit de lui. La Salle, son Lieutenant, lui donna quelque lumiére de ce dessein; &, dans la çole. re qu'il eût, de voir que le Ministre n'avoit point eu de confiance en lui

1650, il m'a dit qu'il chercha soigneusement Flamarin, un de ses Amis, afin d'en avertir par lui le Prince de Condé. Il crut n'être point obligé de garder un seeret qu'on ne lui avoit point confié; mais, n'ayant point trouvé fon Ami, il fut contraint de se taire jusqu'au moment que le Prince de Condé fut arrêté: & alors, étant allé au Palais Royal, pour être instruit pleinement, on lui apprit quelle étoit l'Affaire dont on lui avoit parlé avec obscurité. M. le Prince lui avoit signé cet ordre, croyant travailler pour lui-même, & que ces Prisonniers qu'on vouloit prendre étoient les Complices de ses Ennemis; mais, sa croyance se trou: va differente en les fins, & les yeux propres lui apprirent quels étoient ces Prisonniers que Miossens devoit conduire.

Comme la route par où on vouloit conduire les Princes étoit détournée & difficile, le Carosse versa dans un mauvais pas. Aussiré qu'il sur à terte, M. le Prince, dont la belle taille, l'agilité, & l'adresse étoient incomparables, se trouva hors du Carosse, de un milieu de la Campagne, plus vite qu'un Oiseau

dl'Histoire d'Anne d'Autriche. 181 Oiseau qui seroit échappé de sa Cage; 1650. &, dejà prenant un faux-fuiant, il s'éloignoit de ses Gardes. Miossens, qui le vit, mit pied à terre, & se mit à courre après lui. Il l'arrêta sur le bord d'un fossé, où il vouloit se jetter. Le Prince de Condé lui dit , ( à ce que le même Miossens m'a conté ) Ne craignez point, Miosens, je ne prétens pas me sauver, mais, veritablement, s vous vouliez, voyez ce que vous pouvez faire. Sur quoi il lui répondit qu'il le suplioit très humblement de ne lui point demander une chose, qu'il ne pouvoit faire comme homme d'honneur, & l'assûra qu'il étoit fâché d'être obligé à cette fidélité, mais qu'il falloit obeir au Roi & la Reine. On peut remarquer par cette Réponse, qu'elle est la différence du procédé d'un honnête-homme, quand on se consie en lui, ou qu'on le traite de suspect, puisque ce Miossens avoit eu le dessein de sauver ce Prince, lors qu'il n'avoit point encore eu les ordres du Roi avec évidence. Je ne sçai s'il disoit vrai , quand il dit toutes ces choses; car, il eut été presque en tout estimable, par les belles qualitez qui étolent

384 Mémoires pour servir

1650. toient en lui, s'il eut eu autant de Vertus Chrétiennes, que de morales, & si en respectant la vérité dans l'Evangile, il eut haï le mensonge, & la vaniré dans ses discours. M. le Prince étant donc arrêté par Mioslens, il fallut attendre que le Carosse fur relevé. Alors Cominges & les Gardes se mitent en état de prendre soin de sa personne, & de celles des deux autres Princes. Quand ils furent remontez, Cominges commanda au Cocher d'aller le plus vite qu'il lui seroit possible. M. le Prince, l'entendant parler, lui dit en s'éclatant de rire, Ne craignez. rien, Cominges, personne ne doit venir à mon secours; car je vous assure que je n'ai pris nulles précautions contre ce voyage. Peu après, il lui demanda ce qu'il pensoit du sujet de sa Prison, y ajoutant que pour lui il ne le devinoit pas. Cominges, qui avoit de l'Esprit & qui avoit beaucoup la, lui repartit qu'il n'en sçavoit rien, mais qu'il devoit croire que son plus grand cri-me étoit pareil à celui de Germanicus, qui devint suspect à l'Empereur Tibere, pour valoir trop, pour être trop aime, & pour être trop grand.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 385 Cette Réponse le fit rever quelques 1650. momens; puis il s'écria, A l'heure qu'il eft, Monsieur est bien content, de m'avoir joue ce tour; & son traitre de Favori, ( voulant parler de l'Abbé de la Riviere ) a sans doute tramé toute cette Affaire. En entrant au Bois de Vincennes, il parut un peu touché, & dit à Miossens, qui au bas du Donjon prit congé de lui, qu'il le prioit d'assûrer la Reine qu'il étoit ion très humble Servireur. Quand ils furent arrivez dans la Chambre qu'ils devoient occuper, ils n'y trouvérent point de Lit pour les coucher. furent contraints tous trois, pour se divertir, de jouer aux cartes. Ils palsérent toute la nuit dans cette occupation; & Cominges m'a dit, que ce fut avec gayeté & beaucoup de repos d'esprit. Le Prince de Condé, raillant le Prince de Conti & le Duc de Longueville, leur dit mille choses agréables; ce qui témoignoit assez la fermeré de son courage, & que s'ilavoit patû émû, & s'il avoit tant de fois inutilement demandé à voir la Reine & le Ministre, la vivacité de son Esprit & la force de ses passions, Tome III.

1650. y avoient plus de part que sa foiblesse. M. le Prince ajouta à l'occupation, outre le jeu, une grande Dispute qu'il eut avec Cominges touchant l'Astrologie: & j'ai oni dire à ce même Co. minges, qui demeura huit jours auprès de lui, qu'il n'avoit jamais passé de si bonnes heures, que celles qu'il eut dans sa conversation; & que s'il eut pû n'être pas touché de compaffion de son malheur, & qu'il eut été capable de cette sévérité, qu'il faut avoir pour garder des personnes de cette conséquence, il auroit souhaité demeurer avec lui tout le tems de sa Prison, Quand, au bout de peu de jours, il fut contraint de le quitter, il me dit qu'il avoit pleuré en se séparant de lui, & que M. le Prince en l'embrassant avoit aussi en les larmes aux yeux. Il est certain néanmoins que le Prince ni le Gentilhomme n'éroient pas tous deux accusez d'être susceptibles d'une grande tendresse.

J'ai laissé la Reine dans son Oratoire, qui ne woulur point écouter les prieres du Prince de Condé. Comme elle squi qu'ils étoient tous descendus, & montez en Carosse, elle demeura à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 387

encore quelque tems dans cette tran- 1650. quilité, afin de laisser achever de conduire les Prisonniers. J'ai aussi laissé le Cardinal Mazarin passant dans sa Chambre, & avec lui l'Abbé de la Riviere. Il lui dit , quand il y fut , qu'il l'avoit emmené avec lui au lieu d'entrer au Conseil, parce que la Reine faisoit arrêter M. le Prince , le Prince de Conti, & le Duc de Longueville. L'Abbé de la Riviere fut d'abord si étonné de cette Nouvelle, que ne la pouvant croire, il la traita de fabuleuse, & y répondit assez longtems comme à une raillerie; jurant qu'il étoit impossible que cela sût, jusques là que l'un & l'autre en vinrent au point d'en rire de toutes leurs forces. Le prémier rioit de ce que la chose étoit véritable, & l'autre de ce qu'il la croioit fausse. Enfin , l'Abbé de la Riviere, voient entrer le Comte de Servien, qui vint dire en sa présence au Cardinal, que M. le Prince demandoit à lui parler, & Miossens venir recevoir le dernier ordre de bouche du Ministre, alors l'Abbé de la Rivierre ne douta plus de la vérité de l'Histoire; &, s'adressant au Car-Ra

#### d l'Histoire d' Anne d' Autriche. 389 bien du monde. Il lui dit, qu'il ne 1650. pouvoir douter de cette vérité, & qu'ainsi il voioit clairement, qu'il l'avoit voulu perdre. Le Cardinal, ne seachant que lui répôndre, le prit par la main, & le mena chez la Reine qu'ils trouvérent encore enfermée dans son Oratoire. Cette Princesse étoit préparée à ce qu'elle devoit lui dire. Elle les fit entrer dans le lieu où elle étoit, & fermant la porte sur eux , elle lui fit des excuses de ce qu'elle venoit de faire con re lui, & l'assura qu'elle lui conserveroit le Chapeau de Cardinal & le racommoderoit avec son Maitre. Ce n'étoit pas le dessein de la Reine, & moins encore celui d1 Ministre, qui ne vouloit point souffrir, dans le poste où alsoit être le Duc d'Orleans, un Favori auprès de sa personne, qui, voulant être Cardinal, auroit été son égal en Dignité, & peut-être plus puissant que lui-L'Autorité Roiale étant affoiblie, il auroit eu lieu de craindre que venant à perdre cet esprit pacifique qu'il avoit eu jusqu'alors, il ne lui donnat

des Affaires. Mais, comme les plus

#### Memoires pour servir

\$650. raisonnemens, peu après le Cardinal connut qu'il avoit mal pris ses mesures; car, il rencontra véritablement dans les Frondeurs ce qu'il avoit appréhendé dans la personne de celui-là. Après cette douce conversation, l'Abbe s'en alla trouver son Maitre à Luxembourg, plein de trouble, d'espérance, & de crainte. Il trouva que le Duc d'Orleans étoit ravi du bon succès de cette Avanture; & fort embarassé avec lui. Il s'approcha de ce Prince, lui reprocha la défiance qu'il avoit cue de lui, & tacha de lui preuver qu'il avoit eu tort de le soupçonner d'infidélité; mais, sur toutes ces paroles, ce Prince fut sans cœur & sans oreilles. Les finesses du Ministre, l'Affaire de Mademoiselle de Soyon, l'Intrigue de la Duchesse d'Aiguillon, & toute la Fronde qu'il avoit méprisée pour M. le Prince, & pour Madame de Longueville, avoient donné de si rudes allaurs à la bonne volonté que le Duc d'Orleans avoit eue pour lui, qu'enfin sa perte étoit résolue. Il n'en salloit pas moins pour ruiner la For une de ce Favori : elle avoit paru fortement établie; &

### à l' Histoire d' Anne d' Autriche. 391

peu d'hommes en ce tems-là, soumis 16,0. à la faveur des Cardinaux de Richelieu & de Mazarin, ont eus plus de Bonheur & de Puissance. Le Duc d'Orleans étant donc changé pour lui il l'abandonna à ses Ennemis, & leur promit qu'il l'éloigneroit d'auprès de lui. La colere, que M. le Prince a voit eue contre lui un moment avant sa prison, ne lui servit de rien. Le Duc d'Orleans demeura toujours persuadé que son Chapeau lui avoit renversé la raison, & que cet intérêt l'avoit fait manquer à son service, & à ce qu'il lui devoit; ce que, selon les apparences, il avoit eu quelque sujet de croire. Quand la Reine scut que les Princes étoient en chemin & presque en sureté, elle envoia aussitôt après M. de la Vrilliere Sécrétaire d'Etat, mander à Madame de Longueville, de la part du Roi & de la sienne, de la venir trouver au Palais Royal, où le dessein étoit de l'arrêter. ne la trouva pas chez elle, & ses gens lui allérent apprendre son malheur chez la Princesse Palatine où elle étoit. Cette Nouvelle la fit évanouir, à ce que m'a dit depuis la même Princesse Pa-R4 latine,

1649. latine, & jamais personne n'a paru plus touchée qu'elle le fut alors. Elle alla aussitôt après à l'Hôtel de Condé, pour y voir Madame la Princesse sa Mere, à qui elle cria en entrant dans la Chambre , Ha, Madame! mes Freres, ... Madame la Princesse ignoroit encore la destinée de ses Enfans. Le Comte de Brienne étoit venu la trouver par le commandement de la Reine, pour lui apprendre leur malheur; mais, il n'avoit encore ôsé lui donner ce coup mottel. Cette Princesse alors entendant ainsi crier Madame sa Fille, surprise d'étonnement lui répondit, Helas ! qu'y a-t-il? Mes Fils, mes Enfans, sont ils mortis? er qu'en a-t-on fait? Le Comte de Brienne s'étant approché d'elle lui dit que non, mais que la Reine les avoit fait arrêter, & qu'il étoit venu de sa part pour l'en avertir. Il lui ordonna en même tems de la part du Roi d'aller en l'une de ses Terres , & d'emmener avec elle sa belle Fille, & le Duc d'Anguien son Petit Fils.

La Vrillierre, qui étoit allé chercher Madame de Longueville pour lui porter le commandement d'aller trou-

## & l'Histoire & Anne d' Antriche 393

ver la Reine au Palais Roial, ne l'a- 1650; yant point rencontrée chez elle; la vint chercher à l'Hôtel de Condé. Elle répondit à cette Ambassade, qu'elle alloit demander avis à Madame sa Mere, de ce qu'elle feroit, & ces deux Princesses dans cet Entretien souffrirent ensemble tout ce que la douleur a de coûtume de faire fentit en de semblables occasions. Madame de Longueville, prenant conseil de Madame sa Mere, jugea que la Reine ne la vouloit voir, que pour l'arrêrer. Elle fit semblant de vouloir obéir: &, voiant qu'il n'étoit pas tems de s'amuser à pleurer, au lieu d'aller trouver la Reine, elle pria la Princesse Palatine sa meilleure Amie, de la mener hors de l'Hôtel de Condé, pour aviler avec elle, ce qu'elle avoit à faire. La Princesse Palatine la prit aussi tôt dans son Carolle & & la mena dans une petite Maison du Faubourg St. Germain, d'où elle envoya querir Mademoiselle de Longueville sa Belle= Fille, afin de la mener avec elle. Scs Amis la vinrent trouver en ce lieu. Le Prince de Marsillac, & son beau-Frere le Marquis de Silleri, lui offricent R &

1650 frirent de la suivre, & de la servir dans cette occasion, ce qu'elle accepta vo'ontiers, comme le seul secours qui lui restoit. Elle se mit dans le Caroffe de son Amie, qui l'assura de la fervir fidélement pendant sa disgrace; ce qu'elle effectua depuis avec beaucoup d'habileté, & de courage. Madame de Longueville partit à l'heure même, marchant toute la nuit, à dessein de gagner promptement la Normandie. ille y arriva le lendemain, aussi lasse qu'elle étoit affligée; &, pour comble de désolation, elle n'y fut pas favorablement reçue. Ses Enfans demeurérent auprès de Madame la Princesse sa Mere, qui n'aiant pas eu de part à ses Intrigues, en est une toute entiere aux malheurs que lui causa son ambition, & à ceux qu'elle avoit procurez à toute sa Famille.

Une demie heure après que le Prince de Condé fut arrêté, Chavigni, qui étoit dans ses intérêts, ignorant encore cette Nouvelle, alla visiter Madame du Plessis Guenegaud, qui venoit de la savoir par un Laquais que son Mari lui avoit envoyé;

& l'Histoire d'Anne d'Autriche. 395

car, étant Sécrétaire d'Etat, il avoit 1650. été au Conseil un des témoins de cet Emprisonnement. Cette Dame étoit Fille du feu Maréchal de Praslin. Sa naissance lui donnoit pour Parents beaucoup de personnes de grande qualité, & son mérite lui donnoit aussi beaucoup d'Amis. La Reine. qui ne la connoissoit pas particulierement, ne la traitoit pas avec les diftinctions que ses bonnes qualitez pouvoient mériter: & son cœur rempli de ce noble orgueuil, qui paroit légitime à la raison humaine, lui faifoit desirer de se faire à elle même, & chez elle, une espece de domination, qui la pût consoler de ces privations; car, elle ne les pouvoit souffrir sans peine quand elle étoit à la Cour. Par toutes ces raisons, elle recevoit beaucoup de visites, & il y avoit peu de fecrets dans le Cabinet, qui lui fusfens cachés. Elle étoit naturellement susceptible d. beaucoup de haine, & de beaucoup d'amitié: sa tendresse pour ses Amis l'obligeoit de prendre part à leurs intérêts; & elle fe trouvoit sans y penser, & sans confulter la raison, presque toujours op-R 6 po650. posée, à tout ce qui leur étoit contraire. Ceux, qui haissoient le Ministre, rencontroient en elle de la sidélité, de la lumiere, & beaucoup d'animofité contre lui, quoique peutêtre ce fût injustement, & plus par fantasie que par aucun fujet apparent qu'elle eut de se plaindre de lui. Comme ils la croioient capable de secret, & aussi propre à les conseiller dans leurs Affaires, qu'à les confoler de leurs chagrins, il alloient en foule décharger dans son ame les inquié-\*udes que le commerce du monde fait sentir à ceux qui l'aiment le plus. Par ses propres sentimens, elle prenoit part à l'emportement des autres, & ce mêlange la rendoit trop sensible à tout ce qui, à cet égard, pouvoit lui plaire, on lui déplaire. Outre ces qualitez bonnes & mauvaises, elle avoit une vertu sans tache, elle étoit affez aimable de sa personne, & parmi une sérieux capable des plus grandes choses, elle avoit une gaieté extrême, qui par le plaisir de la Société faisoit rencontrer dans sa conversation beaucoup de biens entemble. Cette Dame, telle que je la FĆ-

## a l'Histoire d'Anne d'Autriche. 397

représente, étoit chérement aimée de 1650. Chavigni : il n'avoit rien de caché pour elle, & l'étroite liaison qu'il avoit prise avec Mr. le Prince contre le Ministre lui étoit connue. Quand elle le vit, ne doutant pas de la peine que lui causeroit sa Prison, elle lui en parla en le plaignant. Chavigni, qui ne la favoit point encore, apprenant cette Nouvelle, fut saist d'une vive douleur : elle le furprit, & l'étonna; &, après avoir sévé quelques momens, il leva les yeux au Ciel, & frappant des mains l'une conwe l'autre il dit, Voild un grand malbeur pour Monsieur le Prince, & pour ses amis; mais, il faut avouer le vrai, le Cardinal a bien fait: fans cela, il étoit perdu. Ces Paroles cachoienz fans doute beaucoup de misteres; &; vû l'état des chofes, on peut direque le Ministre en cette occasion n'avoit pas été mal-habile, & qu'il méritoit un favorable succès de sa hardiesse.

La Reine, aiant appris que les Princes étoient arrivez & qu'ils étoient environnez des grosses murailles du Donjon du Bois de Vincennes,

R. Z.

1650. fit ouvrir les portes du Palais Roial, afin d'y laisser entrer tout le monde. Cette Nouvelle aiant été divulguée, la foule fut grande chez la Reine. Les Frondeurs avoient si bien frondé, qu'il avoient mis leur Ennemi hors de combat, & ils fe hatérent de venir jou'ir de leur victoire dans un lieu où peu auparavant ils étoient haïs & traités d'Ennemis. Les curieux ne manquérent pas d'y venir aussi, pour favoir les causes & les particularitez de ce grand Evénément. Ceux même, qui plaignoient les Princes y accoururent de même, les uns pour faire bonne mine, & pour ne se point rendre suspects, les autres pour apprendre quelles en seroient les suites, & pour former déjà des projets pour l'avenir.

J'étois au coin de mon feu, quand j'appris cette Nouvelle, & le Marquis de Villequier, Capitaine des Gardes du Corps, qui depuis a été Duc & Maréchal de France, étoit avec moi. Il fut furpris du malheur du Prince de Condé. Il coit aflez de fes Amis, & fe difoit fon Serviteur; mais, comme les moindres inté-

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 399

térêts des hommes les touchent beau- 1650. coup plus sensiblement que les gran-des infortunes qui arrivent à ceux qu'ils aiment, au lieu de sentir la disgrace de ce grand Prince, par l'Amitié qu'il avoit pour lui, il s'écria & me dit, Cette exécution m'appartenoit: je devois l'arréter. Je suis perdu; car on n'a pas eu de confiance en moi. Je lui répondis, qu'il devoit s'affliger de cette deffiance, à laquelle n'aiant pardonné lieu, il devoit le confoler de n'avoir pas mis un Ami en Prifon. Il en demeura d'accord avec moi, par la honte qu'il eut de fon Emportement, & s'en alla chez la Reine plein de douleur, & de furie. Il en fit de grandes plaintes au Ministre, & peut-être qu'il les redoubla soigneusement, afin d'effacer par sa senfibilité une tache qu'il craignoit d'avoir sur le front, d'être partisan du Prince de Condé, qui n'auroit pas été fort agréable, en la personne d'un Capitaine des Gardes du Corps: mais, elle n'y étoit pas en effet; car, il étoit incapable de manquer à son devoir. Auss tôt que Villequier m'eut quittée, je m'en allai chez la Reine

### 400 Mémoires pour servir

1650. Reine en qualité de curieuse, ne prenant part à cette Avanture, qu'autant qu'elle étoit utile à son Service. En entrant dans fa Chambre, je fus furprise de voir tant de visages nouveaux; tous les Frondeurs, les Ennemis de notre Ministre, la remplitfoient entiérement. Ils tenoient chacuns leurs Epées à la main, mais dans leur foureau, jurant qu'ils étoient bons Serviteurs du Roi, & qu'ils alloient être les Deffenseurs de la Reine, & la force de l'Etat. Je trouvai leur orgueil ridicule, & leurs fanfaronnades un peu trop fortes;. &; comme il y avoit d'honnêtes gens dans cette Cabale, qui étoient de mes Amis, je leur dis ma pensée, & je les fis demeurer d'accord que j'avois raison de me mocquer d'eux. Ensuite de cela, je me mis à parler avec quelques gens fages & modérez. \_ Ils trouvérent que la Prison de Mr. le Prince étoit sans doute une action vigoureuse & hardie, qui vrai semblablement devoit faire du bien à la France, & devoit même calmer les paffions trop violentes de cet illustre Prisonnier; mais, comme les corps ·in-

à l'Histoire d' Anne d'Autriche 401 infirmes, & dont les mauvaises hu- 1650. meurs se sont trop ébranlées, ne penvent souffrir les médecines, sans une trop grande émotion, ils jugérent ce même jour, que la Cour étant agitée de toutes les Factions, qui depuis longtems altérent son repos, il étoit à craindre qu'elle ne pût profiter de ce remede. Par cette action, le Cardinal Mazarin montra clairement qu'il n'étoit pas si foible qu'il ne sit des actions de grande force, quand il lui plaifoit, & un de ceux, qui avoient traitez cette Affaire avec lui \*, me dit alors, que \* Lai.
quand il lui avoit proposé d'arrêter que sur
Mr. le Prince, il n'avoit pas hésité un le prémoment à s'y résoudre. Il est cerquiprotain néanmoins, qu'il avoit montré posa au tant de crainte de lui déplaire, & Minifavoit vêcû avec lui, avec tant de sou- tre d'amission, qu'il l'avoit lui même par Mr. le cette voie convié d'en abuser. Mr. Prince; le Prince de son naturel n'étoit pas si & cesut redoutable dans le Cabinet qu'à la m'en Guerre; &, pour peu qu'il eut ren- parla, contré de fermeté dans l'Ame du Ministre, ceux qui le connoissoient à fonds disoient, qu'il auroit été doux

### 02 Memoires pour servir

1650 & traitable, & que ses derniers Emportements ne procédoient que du mépris où il s'imaginoit que le Cardinal étoit tombé, & des slatteries de ses Courtisans, qui en lui parlant du Ministre l'appeloient toujours son Esclave.

Il y eût ce même jour des personnes qui avoient eté dans les intérêts de Mr. le Prince, qui me dirent, parlant des causes de sa Prison, que de l'aveu du Ministre il avoit promis pendant la Guerre le Pont-de-l'Arche au Duc de Longueville, afin de l'attirer par cet espoir au Parti du Roi; & qu'à la Paix, cette promesse avoit ét confirmée entre eux. Ils y adjoutoient qu'il y avoit eu avant la Guerre une Négociation fecrete entre le Cardinal Mazarin & le Duc de Longueville par où le Ministre avoit fait espérer à ce Prince le Havre de Grace, moiennant qu'il fit ensorte avec le Prince de Condé son Beau-Frere, que Mademoiselle d'Alais, Fille du Duc d'Angoulesme, sa Coufine Germaine, épousat son Neveu Mancini; que le Cardinal, pour lui pouvoir donner des qualitez qui -

à l'Histoire d'Anne d'Autriche 403 qui le pussent rendre digne Mari 1650. d'une Princesse qui portoit le nom de Vallois, comme Petite-Fille d'un Batard de Charles IX., & Niece de Madame la Princesse, avoit proposé de lui donner la Souveraineté de Charleville, & l'Amirauté; mais, que le Prince de Condé, ne voulant point manquer de parole au Duc de Joieuse Frere du Duc de Guise, à qui il avoit promis Mademoiselle d'Alais, rompit ce Traité, & ne voulut point en entendre parler, d'autant plus volontiers, qu'il souhaitoit cette Souveraineté pour lui-

Mr. le Prince, dans la suite des tems, se servit de ces mémes choses, pour dire qu'il n'étoit pas criminel, d'avoir voulu que le Havre sût entre les mains du Duc de Richelieu, son Ami, puisque le Ministre l'avoit sait espérer au Duc de Longueville sen Beau-Frere, par la seule considération de la Grandeur de sa Maison: & quand Mr. le Prince se âcha du Mariage du Duc de Mercœur, le Cardinal disoit de même qu'il avoit prémiérement recherché de s'allier

même.

Memoires pour fervir

1650, avec lui, par le Mariage de son Neveu, avec sa Parente, & qu'il l'avoit refusé.

Les Serviteurs & les Amis des Princes les voiant arrêtez, se sauvérent dans les Places où ils commandoient, avec le plus de diligence qu'il leur fut possible. Le Duc de Bouillon, & le Vicomte de Turenne, furent les prémiers à prendre la fuite. On les manqua seulement de quelques momens, eux & le Prince de Marsillac. Selon la résolution de la Reine, ils devoient avoir la même destinée; mais, ils furent avertis de de bonne heure. Le Vicomte de Turrenne le retira à Stenai, qui appartenoit au Prince de Condé, & le Président Perault, Intendant de sa Maison, & de ses Affaires, fut mené ensuite au Bois de Vincennes.

Le soir de ce jour si célébre, la Reine se montrant à toute la Cour, parla du Prince de Condé avec une grande modération. Elle dit à tous, qu'elle étoit fâchée d'avoir été forcée pour le repos de l'Etat de le faire arrêter, vil son Mérite, sa Naissance, & ses Services; mais, que les inté-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 405 têts du Roi l'avoient emporté par des- 1650. sus ces confidérations. Elle reçut froidement Madame de Montbazon, qui vintlui faire ses complimens avec l'emportement qu'on a d'ordinaire pour ce qui plait. La Reine lui dit qu'elle n'étoit pas capable de sentir de la joie d'une chose de cette nature ; qu'elle l'avoit crue nécessaire; mais, qu'elle ne la trouvoit nullement delectable, & qu'elle se seroit estimée heureuse, si M. le Prince eut bien voulu ne l'y pas obliger. Cette Képonse me parut proceder d'une Ame vraiement Roiale: l'équité m'obligea d'en avoir de la joie. Je m'approchai de cette Princesse; &, après l'avoir louée tout bas de cette humanité, je pris la liberté de lui baiser la main, comme pour l'en remercier. En mon particulier, ie n'avois nul attachement à cet illustre Prisonnier. J'avoue néanmoins que la destinée d'un si grand homme me fit pitié, & j'eus dépit de voir ses Ennemis triompher de son malheur. A l'égard de la Reine , ils étoient mille fois plus coupables que lui; & n'avoient eu de leur côté que du bonheur', & de favorables conjonctures', qui

1650. qui les avoient sauvez. Enfin cette jonrnée finit par un entretien d'une heure, que Laigue eut avec la Reine. Elle étoit dans son lit quand il lui parla, & ce fut lui qui a minuit lui ferma son rideau. Ce grand Amateur' de choses nouvelles, étoit hardi à les proposer, ferme à les soutenir. & fort habile à les persuader; mais, tout ce que la Reine fut obligée de faire en faveur de ces nouveaux & mauvais Serviteurs ne l'empêcha pas de parler de M. le Prince avec l'estime qu'elle lui devoit; & sa Sagesse sut cause que cette Cabale fut obligée de mettre les prémiers jours des bornes à leur joie. Leur modération ne dura gueres. Quelque tems après, sans que la Reine y contribuât en son particulier, la Prison des Princes devint le sujet de la joie, & de la gaieté des Courtisans; & chacun, croiant se rendre agréable par cette voie, tâchoit d'en témoigner de la satisfaction.

La nuit suivante, le Duc de Beaufort, par l'avis du Duc d'Orleans, sur à cheval dans les rues pour se montrer au Peuple, & pour rassurer quelques petites gens, qui disoient qu'on les

trom-

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 407 trompoit, & que sans doute c'étoit 1640.

leur bon Prince qu'on avoit mis en prison. Les feux de joie surent grands dans Paris, pour la Prison du Prince de Condé; car, le Peuple le haïssoit, à cause de l'opposition qu'il avoit toujours eue contre leur Protecteur le Duc de Beaufort. Ce Favori du Peuple, se voiant alors en état de pouvoir proffiter des faveurs de la Cour, se voulut raccommoder avec le Ministre. Il lui envoya faire un compliment, & voulut même, pour lui montrer plus de foumission, envoyer prendre ordre de lui, pour la marche dangereuse qu'il fit cette nuit dans les rues.

Le lendemain, avant que la Reine fût éveillée, son grand Cabinet, & son Appartement tout entier, étoient si pleins de monde, qu'à peine y pouvoit-on passer. Aussitot qu'elle le fur, le Duc d'Orleans la vint voir. Ils furent quelque tems à parler ensemble, elle étant encore dans son lit; & il fut aisé aux Spectateurs, de devie ner le sujet de leur conversation. J'avois oui dire le soir auparavant, que l'Abbé de la Rivierre étoit mal dans

ses Affaires, & qu'il n'avoit point sçu le secret de cette Avanture. Je m'approchai de lui, pour savoir ce qui en étoit. Il me répondit qu'il étoit vrai, qu'il n'avoit eu nulle connoissance de cet Emprisonnement. Comment! lui dis-je. Vous êtes donc perdû? N'en doutez pas, me dit-il : mon Maitre ne me parle plus, & le pied me glisse: & je ne laisse pas d'étre tranquille. Il me quitta, pour suivre le Duc d'Orleans chez le Cardinal Mazarin, qui conservoit avec lui toutes les apparences d'une grande Amitié. Aussirôt que la Reine fut levée, elle reçut les complimens de toutes les personnes de qualité, qui l'assûrérent de leur fidélité, & quelques Parens des Prisonniers furent du nombre.

La Reine envoia ordre en Catalegne, à Dom Joseph Marguerite, & à de Marca, Intendant de Justice, en ce Pais, pour arrêter Marcin, qui commandoit l'Armée. Il étoit créature du Prince de Condé, & avoit eu cet Emploi par lui; ce qui sur ponctuellement exécuté. Le Parlement, & les autres Cours Souveraines, furent mandées. La Reine leur sit part des raisons qui l'avoient obli,

à l'Histoire d'Anne d'Auriche. 409 gée de s'assurer de la personne de M. 1659. le Prince, du Prince de Conti, & du Duc de Longueville, & seur en alant dit ses causes toutes ces Compas

gnies en parurent satisfaites.

Madame la Princesse envoia supplier la Reine de lui permettre de domeurer encore un jour chez elle, & un dans les grandes Carmelites; ce qu'elle lui accorda volontiers. Pendant ces deux jours, tout ce qu'il y avoit de personnes de qualité à Paris, la furent visiter, pour lui témoigner la part qu'ils prenoient à sa douleur. Cette Princesse étoit en son particulier dans une grande considération, Elle lui venoit en partie par elle mê-Ses Enfans ne lui faisoient gueres de part de leurs desseins, ni de leur Autorité; mais, celle qu'ils avoient augmentoit la sienne.

Le Commandeur de Jars fût la voir avec les autres. Il étoit de la Cabale de Chateauneuf, contraire à la Maison de Condé; mais, Madane la Princesse le croiant homme d'honneur, l'embrassa, & pleura amérement avec lui. Elle lui dir ensuite,

Tome III. S Com

1650. Commandeur, vous avez toûjours été de mes Amis: vous voiez l'état où je suis: vous puis-je faire une priere. Oui, Madame, lui dit-il; & pourvú que cela soit en mon pouvoir, il n'y a rien qu'un bomme de bien puisse faire, que je ne le fasse avec joie pour votre service. Mon pauvre Fils, le Prince de Conti, lui dit cette Princesse affligée, est insirme, delicat, & incommodé: il souffrira beaucoup de n'avoir point son Valet de Chambre qui est propre à le scrvir. Je vous prie faites ensorte avec la Reine qu'elle commande qu'on le lui envoye, & avec cela je serai en quelque façon soulagée. Le Commandeur de Jars, aiant un vrai cœur de Gentilhomme, partit d'auprès d'elle à dessein de lui rendre ce petit fervice, & dans le même moment il alla faire cette supplication à la Reine. Il lui conta les mêmes choses que lui avoit dit Madame la Princesse, ce qui sut reçû de la Reine avec bonté; si bien que le même jour le Valet de Chambre fut envoyé au Bois de Vincennes, pour le soulagement du Prince de Conti, que Madame sa Mere aimoit alors avec de grandes tendresses.

Le

### & l'Histoire d' Anne d'Autriche 411

Le Duc de Beaufort, & le Coadjuteur, 1650ì n'avoient point encore vi le Roi & la Reine, à cause qu'ils étoient accusez d'un Crime, & qu'il falloit suivre l'ordre de leur justification. Ils allérent ce jour vingt & unieme du mois au Palais, pour y être lavez de toutes leurs taches. Il est aisé de juger qu'ils en revinrent revêtus de la Robbe d'Innocence, & qu'ils y allérent sans nulle inquiétude d'être condamnez, quoique pût dire alors le nouveau Prisonnier Martineau.

Le lendemain, les Frondeurs, remplis de gloire apparente où véritable, & satisfaits de leur destinée, allérent au Palais Roial, faluer Leurs Majestez, & le Duc d'Orleans les présenta. Ils furent reçus selon le tems, c'est à dire comme des personnes à qui toutes choses arrivoient plûtôt felon leurs fouhaits que felon leurs services. L'Abbé de la Rivierre ne leur ressembloit pas: sa faveur é oit mourante, & son courage le soutenoit enc re pour quelques jours seulement. Il ne se trouva point à cette présentation; mais, il arriva chez la Reine peu de tems après. Je S 2

#### 412 Mémoires pour servir

1650. lui demandai en quel état étoient ses Affaires. Il me dit en riant, qu'il étoit foible, & qu'il vivoit de régime. Il disoit vrai; mais, malgré son regime, sa maladie ne laissoit pas d'empirer : le Ministre commençoit de montrer le peu de volonté qu'il avoit de lui tenir sa parole; & , par conséquent, sa faveur étoit menaçée d'une prompte fin. La Reine, en ma prélence, ne laissa pas de lui demander aussi, Comment il étoit avec Monsieur? Et lui, comme si c'eût été un jeu, lui répondit en raillant, que son Maître ne le regardoit plus, & que n'aiant plus de nouriture, il falloit périr par inanition.

Cet Abbé, voiant qu'il étoit perdu, jugea qu'il falloit finir de bonne grace. Il voulut encore parler au Duc d'Orleans, pour tâcher de se justifier à lui; mais, ce Prince évita son entretien, & ne voulut jamais l'écouter. Quand il connut clairement que son malheur n'avoit point de remede, & que son Maitre n'avoit plus d'oreilles pour lui, il lui si demander, par son Ami le Marquis de Termes, la permission d'aller

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 412 passer quinze jours à sa maison de 1650. Petit-Bourg. Cette grace lui fut accordée avec facilité. & même avec apparence de quelque prolongation. Il donna ce même soir à souper à beaucoup de ses Amis, & montra tant de gaieté, que plusieurs crurent qu'il étoit raccomodé. Le lendemain, il partit à fix heures du matin, fans montrer ni trouble ni chagrin. Il perdit en même tems la Faveur, le Chapeau, & l'espérance qu'il avoit eue qu'au déffaut du Chapeau, il pourroit être, Archevêque de Reims; mais, en résignant à un autre l'espérance d'être Cardinal, il sembla austi perdre son ambition, & en vouloir laisser les inquiétudes à fon Successeur. Il fut trahi dans la Maison du Duc d'Orleans, de ceux qu'il avoit obligés, & qui lui devoient leur fortune, & suivi seulement de quelques uns qui ne lui devoient rien; ce qui arrive quasi toujours à ceux, qui se sont vus en état d'obliger. rendit à ces derniers ce qu'il avoit reçu des autres: ils en furent mal pa-Tés. Les grands biens qui lui restérent auroient pu néanmoins lui don-S 3 ner

Mémoires pour servir

1650. beaucoup de facilité pour en user mieux; mais, il étoit homme, & ressembloit fort aux hommes ordinaires.

Quelque tems après, le Duc d'Orleans lui envoia commander d'aller en une de ses Abbaies, puis ensuite à Aurillac dans le fond de l'Auvergne, avec commandement de rendre le Sceaux de l'Ordre, qu'il avoit achetez du Garde des Sceaux de Châteauneuf trois cens mille livres. Il ne fit pas toujours bonne mine à son malheur: il fouffrit avec peu de patience & beaucoup de chagrin tous ces maux; mais, aiant de l'esprit, il parut d'abord avoir du courage, & de la fermeté de soutenir sa disgrace, dont il reçût les plus grands coups d'une maniere estimable. Il joua fort bien le premier acte de la Comédie; le reste ne mérite aucune louange : nulle vertu ne fubfifte, fi elle n'eft fondée sur la piété.

Le 23. Boutteville, avec quelques autres, Janvier. fous prétexte de l'Affaire qui étoit arrivée autre fois au jardin de Renard, firent appeler le Duc de Beaufort pour se battre, qui n'en voulut rien

faire;

#### à l'Histoire d'Anne d'Autriche 415

faire; non par marque de cœur, car 1650. certainement il étoit brave, il avoit quelque chose de grand dans l'ame: mais, il ne voulut pas s'embarasser dans ces querelles particulieres, qui lui avoient donné des Affaires. crut qu'il valloit mieux vivre, pour jouir des fruits de penibles Intrigues où il s'étoit trouvé Les Princes ont fouvent affecté d'éviter les combats aves les particuliers, & celui-là suivit volontiers ette Maxime. Sur la fin du mois, on eut nouvelle que le Vicomte de Turenne avoit déjà pris la qualité de Lieutenant Général de l'Armée du Roi pour la Liberté des Princes. La Reine, aiant depuis congédié les Troupes que ces Princes commandoient, beaucoup de celles-1à furent trouver le Vicomte de Turenne à Stenai, & se ralliérent, à ce qui fut dit à la Reine, environ jusque au nombre de trois mil hommes. On resolut auffi-tôt d'envoier le Duc de Vendôme avec une Armée en Champagne, pour s'oppofer à cet Ennemi, avec les provisions du Gouvernement de Bourgogne, qui étoit au Prince de Condé.

Là

La Reine, de son côté, se résolut. d'aller en Normandie, pour s'assûrer de cette Province, de toutes les Places qui y font, qu'elle ne jugea pas devoir laisser sous la domination de Madame de Longueville. Le Parlement de Rouen & beaucoup de personnes de qualité eussent eu assez de disposition pour aire du bruit en faveur de cette Princesse frondeuse; mais, le Marquis de Beuvron, áncien Ami du Duc de Longueville, quoique peut être malgré lui, se résolut de faire son devoir, & lui aiant montré clairement qu'il ne la pouvoit fervir, lui fit connoitre qu'elle n'en devoit pas attendre grand fecours. Madame de Longueville, se voiant mal reçue, résolut de s'en aller à Dieppe, à dessein de chercher en ce lieu quelque foulagement. Beaucoup de Gentilshommes du Païs la furent visiter : ils lui menérent que'ques Soldats, & d'autres lui offrirent & lui prétérent de l'argent. Le Prince de Marsillac l'avoit déjà quitée, pour aller en Tourainne, à son Gouvernement, travailler à former un Parti en ce Païs où il étoit puisfant.

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 417

fant, par ses Amis, & par son cré-16505 Il ne resta auprès d'elle de personnes importantes, & de qualité, que Saint-Ibal, Tracy, & Barriere, avec un certain Saint-André. fort habile pour les Fortifications. II y eut aussi quelques Provinciaux de conséquence, qui ne l'abandonnérent pas. Elle fit dessein de se tenir dans cette Place, tant qu'il lui seroit posfible; &, fi le Roi l'en chassoit, de se mettre dans un Vaisseau, & d'aller chercher dans les Pais Etrangers à l'éxemple de Madame de Chevreuse, le refuge que les malheureux y

trouvent toujours.

Montigni, Gouverneur de Dieppe, & homme de bien, en reçevant Madame de Longueville, ne laissa pas d'envoïer affûrer la Reine de sa fidélité. Le Marquis de Beuvron en avoit fait autant. En cela il étoit loüable. Tous deux avoient de grandes obligations au Duc de Longueville, & dans une pareille conduite, ils eurent peut être des sentimens dif-Madame de Longueville avoit tenté d'aller au Havre ; mais le Duc de Richelieu ne put la reçetout à fait le Moitre: les principaux Cfficiers étoient tous à Madame d'Aiguillon, qui devoit hair un Neveu rebelle & ingrat; si bien, que Madame de Longueville, qui avoit fait avoir ce Gouvernement à son Amie, dans le dessein d'en prositer pour elle-même, eut le déplaisir de voir que de Mariage, en partie, étoit cause de ses maux, & qu'elle n'en put pas même recevoir le moindre soulagement dans sa Disgrace.

La Reine, suivant sa Résolution Beyrier partit de Paris, le prémier Février, & arriva à Rouen le troisieme du mois. Avant que de partir, elle envoia arrêter la Duchesse de Bouillon, qui fut si habile, qu'à la vue même de celui qui l'arrêta, elle fit sauver ses Enfans mâles, & les envoia en lieu de sûreté. Cette Dame a été illustre par l'amour qu'elle a eue pour son Mari, par celui que son-Mari a eue pour elle, par sa beauté, & par la part que la fortune lui adonnée aux Evénemens de la Cour. Elle accoucha le même jour qu'ellefut arrêtée; mais, sans nulle incommodité-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 419 modité à l'égard de sa personne. El- 1650. le reçût par l'ordre de la Reine tous les fecours, qui en cet état lui étoient nécessaires. Dans toutes les occasions d'une sévérité forcée, telle que les Rois sont obligez d'en avoir, la Reine ne manquoit quasi jamais de donner aux malheureux tous les adoucifsemens que la Raison d'Etat lui pouvoit permettre.

Le Cardinal demeura quelques jours à Paris; pour donner ordre à

toutes fes Affaires.

Madame de Soyon, devenue Dame d'Atour de Madame, par l'éloignement de l'Abbé de la Rivierre, se lia entiérement au Ministre. Ceux de cette Caballe, qui régnoit alors auprès du Duc d'Orleans, dont étoit Razé & Belloy, Enseigne de ses Gardes, firent revenir Goulas Sécrétaire des Commandemens du Duc d'Orleans, que l'Abbé de la Rivierre tenoit injustement éloigné de son Maitre. Il étoit son Ennemi, & par cette raison il croioit devoir lui nuire; mais, cette conduite n'étoit ni louable ni légitime, quoi qu'elle soir souvent usitée, & profitable. Tous-S 6

1650. ensemble promirent au Ministre une entiere fidélité, & en tirérent alors de petites commoditez, & de grandes promesses pour l'avenir. L'intention du Cardinal étoit de se servir de ces petits Favoris, qu'il pouvoit paier de peu de choses, & empêcher par eux que le Duc d'Orleans ne se livrât aux Frondeurs. Toutes fes précautions ne lui servirent de rien : il connut bien vîre qu'ils alloient à l'usurpation de la faveur, & déjà il commençoit de méditer les moiens de les humilier & de les perdre à leur tour. Ils vouloient être de tous les Conseils: ils ne le quittoient plus, & prétendoient ordonner de la Conduite de l'Etat. Le Cardinal Mazarin n'étoit pas libéral de son pouvoir, ni de ses honorables Emplois : il les aimoit trop pour en faire part à d'autres. Il faisoit lui même toutes. les Dépêches des Affaires étrangeres : lui seul éxerçoit presque toutes les grandes Charges de la Cour. Il est à croire que des Compagons, si nou. vellement de ses Amis, lui étoient fuspects; mais, il falloit faire bonne mine: il n'étoit pas tems de montrerà l'Histoire d'Anne d'Autricle 421

encore ce qu'il avoit dans le cœur. 1650. Il fut donc forcé de laisser Madame de Chevreuse auprès du Duc d'Orleans, avec peu de sureté sur la conduite de ce Prince, & d'abandonner à toute la Fronde, le Parlement, la Cabale des Princes, & Paris tout entier. Pour gage de leur fidélité Frondeuse, il fit suivre au Voiage le Marquis de Noirmoutier, grand Frondeur, afin d'avoir par lui commerce avec les autres, & s'en alla ensuite rejoindre la Reine, pour travailler à chasser de Dieppe la Duchesse de Longueville.

Le Comte d'Harcourt, qui avoir cu les provisions du Gouvernement de Normandie, commandoit l'Armée du Roi qui étoit foible. Sa Personne Roiale ne sut pas suivie à son ordinaire; il n'avoit que quarante Gardes, trente Chevaux-legers, & trente Gens-d'armes. Il avoir pen d'argent, & peu de Troupes; mais, l'Autorité de la Puissance légitime égale souvent la force des plus gros Bataillons. Le Roi & la Reine furent reçus à Roüen avec de grandes marques de joie, telles que le meri-

422 Memoires pour servir

1550. toit un jeune Roi dont la beauté & l'innoceace devoit plaire à ces Peuples. Ils ne l'avoient jamais vû, non plus que la Reine, qui, aiant voisgé par toute la France, n'avoit point encore été dans cette grande & importante Ville. Le feptieme du mois, Chamboy, qui commandoit dans le Pont - de-l'Arche, & qui avoit ordre de Madame de Longueville de rendre la Place à la premiere fommation du Roi, la remit austitôt, moiennant deux mille pistolles qu'il demanda pour les frais de la Garnison.

La Reine, en arrivant à Rouen, 6ta le Marquis de Beuvron du vieux Palais; car, encore qu'il eût presque chasse de Rouen Madame de Longueville, on ne voulut pas néanmoins se sier à un homme, dont la conduite étoit incertaine; & qui magissoit par aucun motif que par celui de la crainte, & par l'inclination qu'il avoit d'être tosports pour celui dont les Affaires alloient le mieux. Elle y mit en sa place un Capitaine du Regiment des Gardesnommé Fourille, pour y commandes

der seulement par commission.

1650

La Reine manda au Duc de Richelieu de la venir trouver. L'Abbé de Richelieu vint à la Cour, assûrer Leurs Majestez des bonnes intentions de son Frere, & de Madame de Richelieu, sa belle Sœur. Cette Dame vouloit faire confirmer son Mariage par le Roi & la Reine. Elle y travailla par ses Négociations avec le Ministre, qui à la fin se laissa perfuader par elle. Il lui fit dire, que si elle & son Mari demeuroient sidellement attachés à leur devoir, la Reine lui donneroit le Tabouret, & qu'elle seroit traitée comme Duchesse de Richelieu; ce qui s'éxécuta quelques ours après.

La Croisette, qui commandoit dans Caën, avec cinquante mille livres de Rente, que le Duc de Longueville son Maitre lui avoit données, envoia aussi-tôt assurer leurs Majestez de sa sidélité, & reçût dans la Ville & le Château un Exempt pour y commander en sa place.

Mademoiselle de Longueville quitta Madame sa Eelle-Mere, & avec la 124 Mémoires pour servir

1650. Colommiers, pour y passer ses pre-miers mois de la Prison du Duc de Longueville son Pere. Elle avoit heaucoup d'esprit & du mérite. Sa vertu, & la tranquilité de sa vie , la mirent à couvert des orages de la Cour; &, quoi que cette Princesse ait porté le nom de Frondeuse, la Reine, qui sçavoit le peu de liaison qui étoit entre elle & Madame fa Belle-Meres trouva qu'il étoit juste de la laisser en repos, jouir de ses plus grands plaisirs, qui étoient renfermez dans les Livres, & dans l'aise d'une innocente paresse. Par toutes ces raisons, sa retraite fut estimée de tous, & lui fut à elle fort commode. Le desir de sçavoir, & la solitude, conviennent à la tristesse, quand l'on est assez sage pour sentir tout ce que La Reine envoia I'on doit sentir. commander à Madame de Longueville de quitter Dieppe, & d'aller aussi à Colommiers; mais, cette Princesse avoit le cœur trop ulcéré contre ses Ennemis, pour obeir à des ordres qu'elle disoit venir de leur part, sous le nom de la Reine: Elle-fe sentoit capable des plus grandes.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 429 Entrepriles, & elle jugea qu'il val- 1650. loit mieux se réserver à quelque chose de plus utile à son Parti, qu'au repos de cette maison, où elle crut ne pouvoir rencontrer une fûreté entiere. En recevant l'ordre de la Reine, elle fit semblant d'être malade, & promit d'y obéir aussi-ôt qu'elle seroit en santé. Le Plessis-Belliere fut commandé pour aller à Dieppe, avec quelques Troupes; & , comme elle vit qu'elles s'approchoient, elle fit son possible pour gagner le Gouverneur de cette Place, lui voulant perluader de tenir bon contre les Forces Roiales. Mr. de Montigny, qui, à ce que l'on a crû, vouloit être fidele au Roi, lui représenta la difficulté de l'Entreprise, & lui fit voir qu'il ne pouvoit pas lui seul, fans argent, & fans Troupes, fairece qu'elle sonhaitoit. La conclusion fut de lui conseiller de fuir par Mer, & de s'en aller en Flandres, attendre quelque meilleure saison. Madame de Longueville, qui sçavoit que le plus grand service qu'elle eut pû rendre aux Princes, étoit de leur conserver la Normandie, ne se rendit point

1650. point à ce dernier coup. Elle voulut essaier, si elle pourroit engager dans fon l'arti les Bourgeois, les Officiers, & le menu Peuple de la Ville. Elle leur parla vigoureusemen , elle usa de prieres douces & hum-bles, & n'oublia rien à leur dire, de tout ce qui pouvoit les animer à prendre sa deffense. Elle se servit de la haine publique du Mazarin, & leur représenta, qu'il leur seroit glorieux, s'ils vouloient mander au Roi qu'ils lui ouvriroient les portes, pourvû qu'il ne voulut point l'ammener avec lui. Eux, qui aimoient leur repos, & qui n'avoient nulle inquiétude du Gouvernement du Mazarin, à qui ils aimoient autant obéir qu'à un autre, répondirent fort naturellement qu'ils étoient Serviteurs du Roi, & qu'il n'étoit pas juste de lui ôter la liberté de se servir de qui bon lui sembleroit. Ils . déclarérent à cette Princesse, que leur résolution étoit d'envoier vers Leurs Majestez, les affûrer de leur Edélité, & mandérent au Roi qu'il feroit toujours le Maitre de leur Ville, quand il lui plairoit d'y venir. MaAl Histoire d'Anne d'Autriche. 427
Madame de Longueville, se trou- 1650.
vant sans ressource, vit toutes ses es-

vant tans renource, vit toutes les trepérances évanouies; mais, son grand cœur ne l'aiant pas abandonnée, elle pensa tout de bon à se sauver. Elle sit alors une confession générale, qui parut avoir toutes les marques d'une véritable contrition; &, quoi qu'elle consservât le dessein de saire la Guerre, elle n'en eut point assez de scrupule, parce qu'elle crut alors, en stattant sa passion, que la dessense

étoit permise.

Quand cette Princesse se vit pressée par le Plessis-Belliere, qui la menaçoit d'assiéger le Château où elle étoit, elle sortit par une petite porte de derriere, qui n'étoit pas gardée. Elle sui eurent le courage de ne la pas quitter, & de quelques Gentils-hommes. Elle alla deux lieues à pied, pour gagner un petit Port, où elle ne trouva que deux Barques de Pêcheurs. Elle vouldt s'embarquer en ce lieu, contre l'avis des Mariniers, & son dessen qu'elle saisoit tenir à la Rade, exprès pour se sau-

1650 ver quand elle seroit forcée de le faire. Le vent se trouva alors si grand, & la marée si forte, que le Marinier, qui l'avoit prise entre ses bras, pour la porter dans la Chaloupe, ne pouvant résister à l'un', & à Pautre, la laissa tomber dans la Mer. Elle pensa se noïer; mais, enfin, elle fut reprise, & tirée de ce péril, plus touchée de ses malheurs, qu'elle n'étoit abbatue de cet accident. Aiant repris ses sorces, & ranimé son courage, elle voulut tenter tout de nouveau de se remettre dans le péril. Le vent, qui s'augmentoit à tous momens, l'en empêcha, & la fit résoudre de prendre des chevaux, & de se mettre en croupe; ce que sirent auffi les Femmes & les Filles de sa suite. Elle marcha dans cet état le reste de la nuit, & arriva chez un Gentilhomme du Pais de Caux, qui la reçût & la cacha avec beaucoup d'affection & de bonté. De là, elle envoia un des siens pour faire venir le Navire qui l'attendoit, cotoïer le lieu où elle étoit; mais, on découvrit que le Patron avoit été gagné par les deniers du Ministre, & qu'elà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 429 le eut été arrétée, si elle s'en sur let-1650, vie, quand elle l'avoit voulu faire. En suite de cette Avanture, elle demeura environ quinze\*jours se cachant de lieu en autre, selon les avis qu'elle avoit; & ensin, elle envoia au Havre, où elle gagna le Capitaine d'un Vaisseau Anglois. Elle y suit reçue sous le nom d'un Gentilhomme qui s'étoit battu en düel; & cet homme aiant été bien paié, ne s'en informa pas davantage, & la vint trouver à quelque petit Port particulier. Ce Vaisseau la passa en

Prince d'Orange, de la Princesse Roiale sa Femme, & de la Princesse sa Belle-Mere. Puis, elle s'en alla à Stenai. Quand elle y sut, elle écrivit au Roi une Lettre, en sorme de Maniseste, qui sut estimée. Elle étoit pleine d'artissicieuses plaintes, & sans doute qu'elle l'avoit composée elle-meme, aiant toujours écrit aussi-bien que personne du monde.

Hollande, où elle fut visitée du

Pendant que le Roi est heureux en Normandie, il ne l'est pas moins en Champagne. Le Chevalier de la Rochesoucault étoit dans Danvilliers, 1650. & y commandoit pour le Prince de Conti. Les Officiers, qui étoient fous lui, le liérent, & le mirent en cet état au pouvoir du Roi, avec cette Place; que le Prince de Conti avoit obtenue par le Traité de la Paix de Paris. Clermont de même fut repris fur céux du Parti des Princes. Le Maréchal de la Ferté y contribua beaucoup, par les intelligences qu'il avoit dans la Place.

La Reine, croiant au raport de Du-Plesses Belliere, qui étoit entré dans Dieppe, que Madame de Longueville étoit embarquée, puisqu'il ne l'avoit pû trouver, se résolut de venir à Paris. Elle partit de Roüen le vingt-deuxième de Février, après avoir vû Madame de Richelieu, & lui avoir donné le Tabouret. Elle passa par Gaillon, pour voir cette belle demeure de nos Archevêques, où elle reçût un Courier du Comte d'Harcourt, qui alors l'assura de l'embarquement de Madame de Longueville.

La Reine, à fon retour, reçût toute la Cabale Frondeuse, avec des témoignages de bonne volonté, qui

## à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 431

leur furent agréables; mais, comme 1650. ils en voulurent des marques effectives, ils lui demandérent le retour de Chateauneuf, avec les Sçeaux pour lui. Ils alloient tous bien droit à se soutenir les uns & les autres, particuliérement cet homme, qu'ils regardoient comme leur Chef, & à qui ils vouloient donner la Place du Ministre.

Le Cardinal, qui connoissoit où tendoient leurs desirs, écouta leurs Propositions avec peine : il y résista quelque tems; mais, n'aiant nul fujet de douter de la fermeté de la Reine, il crut qu'il étoit de sa prudence de contenter cette Cabale, & de donner quelque autorité à Chateauneuf, afin de leur faire voir à tous qu'il étoit en état de ne rien craindre. Ce Ministre voulut leur montrer que leurs fouhaits demeureroient sans effet, & ne serviroient qu'à les détromper de la créance qu'ils avoient, que leur Ami approchant de la Reine, elle le confidéreroit à son préjudice. Ces intrigues, qu'il avoit faites contre le Service du Roi, avoient déplu à cette Princesse, 1650 comme Mere, & comme Régente; &, comme équitable elle ne pouvoit plus l'estimer. Le Cardinal étant donc pressé par ces faux Amis, & par sa Raison, se résolut de les obliger de bonne grace. Il espéra que le Garde des Sceaux de Chateauneuf, comme habile Courtifan, venant à connoitre qu'il ne pouvoit avoir la prémiere Place, se contenteroit de la seconde, & que peutêtre il se serviroit de lui pour modérer l'ardeur impétueuse de la Fronde. Le Coadjuteur avoit lui seul une a grande Cabale, une ame fi hardie, un cœur si rempli de pas. fions, & un genie si puissant pour se faire aimer de ceux qui le connoisfoient, qu'il étoit assez difficile au Ministre de l'empêcher d'entrer dans le Cœur du Duc d'Orleans, & par conséquent impossible de leur refuser à tous ce qu'ils vouloient déterminément. Aïant d jà mis ce Prince de leur côté, ils avoient sujet de croire, que leurs volontez devoient être des Loix immuables; mais, les habiles dissimulations de celui dont ils crojoient devenir les Maitres, surmontérent

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 433 térent à la fin la force des plus forts. 1650.

Le retout de ce second Ministre étant résolu des deux côtez, le prémier jour de Mars, fur les sept heures du soir, la Vrilliere, alla de la part du Roi & de la Reine demander les Sceaux au Chancelier Seguier. Il les rendit, & lui dit qu'il croioit avoir bien servi le Roi; & s'être dignement acquité de cette Charge, depuis dix-sept ans qu'il en étoit posses. seur ; qu'il sçavoit bien que la Raison d'Etat, plutôt que son démérite; obligeoit la Reine à cela; c'est pourquoi il la suplioit de croire qu'il les rendoit sans regret, esperant qu'elle lui feroit toujours la grace de le traiter comme très fidele Serviteur du Roi & d'elle. Le Chancelier, qui scavoit l'état des choses, & qui sentoit que son ambition étoit bornée dans la cassette des Sceaux, ne douta nullement de la peine que le Ministre recevoir de ce changement. C'est pourquoi, il les rendit sans témoigner beaucoup de regret, & fit ce que les hommes s'efforcent de faire en de pareilles occasions, qui est de recevoir avec fer-Tome III. meté

de l'infortune.

Je vis rapporter les Sçeaux dans l'Oratoire de la Reine, comme elle prioit Dieu. Ils y demeurérent jusqu'au lendemain, qu'on les porta à Montrouge, au Garde des Sçeaux de Chateauneuf. On les lui avoit ôtez autrefois, pour les donner au Chancelier Sequier, qui les perdoit alors de la même manière que l'autre les avoit perdus à son tour. Ces Evénemens sont des Jeux de la Fortune, conduite de la volonté du Souverain Roi des Rois, qui dispose de la destinée de ses Créatures comme il sui plait; & la Courest remplie de ces divers changemens.

Ce nouveau & ancien Garde des Sceaux recût cette Nouvelle grace à soixante & dix ans passez, plein de santé, de courage, & d'Ambition. Il formoit encore de grands desseins pour l'avenir, sans penser que cet avenir avoit un espace trop court pour y placer tant de Projets & de grandes Chimeres.

Le lendemain, Mercredi des Cendres, il vint saluer le Roi, & remercier la Reine. Il est à croire qu'il avoit

# à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 435

avoit commencé ses complimens par 1650. le Ministre; & l'on m'assura qu'il l'avoit fait fortement, & qu'il lui avoit dit qu'il vouloit être son véritable Ami. Le Palais Roial fut en ce jour rempli de beaucoup de monde. Cer homme, qui étoit tant visité à Montrouge, lorsqu'il étoit sans pouvoir, devint aisement l'Idole de tous les Courtisans. On crut qu'il alloit chasfer le Ministre, ou tout au moins avoir part au Ministere. Quand il arriva, il fut suivi d'un chacun, tous le vouloient voir. Il sembla que le . Cardinal Mazarin étoit déjà déchu de sa Grandeur, qu'il n'étoit plus le Ministre de la Reine, qu'elle étoit changée, & que toute l'Autorité étoit remile entre les mains de ce nouveau veiui.

Le lendemain, il entra au Confeil, & reprit son ancienne Place, avec la même presse. On croioit peut-être devoir rendre ses hommages à un homme qui avoit seu par son habileté triompher du Ministre, en le forçant de le mettre dans une Place, d'où vrai semblablement il paroissoit devoir bien tôt monter à la prémiere.

T 2

1650. La Reine trouva mauvais qu'on donnât à ce retour tant de marques de joie publique, & me fit l'honneur de me dire alors, qu'elle ne sçavoit pas pourquoi on faisoit tant de bruit de cet homme, & qu'on se trompoit d'espérer qu'il fût jamais plus que ce qu'il étoit. Comme en effet elle considéroit son Ministre, & qu'elle trous voit qu'il étoit de son devoir & de sa gloire de le soutenir. Cet applaudissement fut cause qu'elle se fortifia contre les amateurs de la nouveauté. Elle fit dessein d'empêcher, que le Garde des Sceaux de Chateauneuf son ancien Serviteur, qui avoit été disgracié par cette seule Raison, ne parvint au dessein qu'il avoit de lui dérober sa confiance, lors qu'elle ne vouloit pas ta lui donner.

Le Cardinal, qui avoit de grands desirs de se soutenir dans la Place qu'il avoit, sit bonne mine à son Rival, & ne montra point le craindre. Il lui ossiris sa maison, il voulut qu'il y logest quelque tems, & le traita si amiablement, qu'il l'obligea à se loiier de lui, & à publier hautement qu'il lui étoit redevable, & qu'il étoit son Ser-

2 l'Histoire d' Anne d'Autriche. 437

Serviteur & son Ami. La Reine, 1650, pour gratisser la Fronde de toutes manieres, consisma au Fils de Broussel le Gouvernement de la Bastille, qu'il avoit usurpé pendant la Guerre. Elle sit venir en plein cercle cet homme qui lui avoit donné de si mauvaises heures, & le traita bien. Toutes ces choses se sirent par le conseil du Cardinal, & selon sa politique ordinaire, qui étoit de gagner le tems, & de dissimuler.

En suite de l'Etablissement du Garde des Sçeaux de Chateauneuf, la
Reine se résolut d'aller en Bourgogne,
pour affermir entiérement l'Autorité
du Roi par la prise de Bellegarde, qui
renoit pour le Prince de Condé. Elle
partit le cinquieme de Mars, suivie
seulement de ses Dames, de la Princesse de Carignan, & de la Princesse
Louise sa Fille.

Le Cardinal demeura un jour après la Reine, pour se recommander aux charitables soins de Madame de Chevreuse, de Laigue, du Coadjuteur & des principaux Chess de cette Troupe. Les choses étoient si troublées, l'orage paroissoit si près d'écla-

T3

438 Memoires pour servir

1650. ter, & les Prophéties étoient fi funestes, que ce jour beaucoup de gens de Parti & d'autre crurent que le Cardinal feroit affaffiné, & plusieurs avis lui en furent donnez. Il partit enfin, & laissa dans Paris le Duc d'Orleans, le Garde des Sceaux, & toute la Secte Frondeuse. Le Tellier & Servien, emploiés par la Reine dans le secret des Affaires, y demeutérent aussi, pour servir le Roi, & pour être les Champions fideles du Ministre, contre les manyais Amis. Les Politiques remarquérent, qu'en parrant de Paris, ce Ministre plein de finesse avoit témoigné beaucoup de bonne volonté aux Serviteurs des Princes, & que voulant peut-être donner de la crainte à la Cabale d'Orleans, il avoit affecté de bien traiter ceux du Parti contraire, pour leur montrer, que s'ils en usoient mal avec lui, il pourroit se dessendre de leur oppression par Mr. le Prince. Dans re même tems, parlant du Prince de Condé, il dit publiquement de lui, une chose fort remarquable, qu'il auroit été le plus grand homme du monde, o le plus heureux; s'il avoit pu croire

è l'Histoire d'Anne d'Autriche. 439 croire que la Reine étoit capable de 1650. faire ce qu'elle avoit fait.

La Reine, en partant, donna à Cominges le Gouvernement de Saumur, vacant par la mort du Duc de Brezé, Pere de Madame la Princesse, Femme du Prince de Condé. Il alla peu de tems après pour en prendre possession; mais, on lui en refusa l'entrée. Le Prince de Marsillac, devenu depuis peu de jours Duc de la Rochefoncault, & qui avoit des intelligences dans cette Ville, fut cause de ce refus. Sous prétexte des funérailles du Duc son Pere, il assembla deux mille Gentilshommes, pour aller secourir cette Ville quasi Rebelle ; mais Cominges, plus heureux que lui, aiant offert de l'argent, de la part du Roi, à celui qui y commandoit, fit son traité & en prit postef. fion avant que ce Seignent y pût arriver.

Aussi tôt après le départ de la Reine, la Duchesse de Bouillon; arrêtée dans sa Maison à Paris par l'ordre du Roi, trouva le moien de tromper ses Gardes, & de se sauver sinement de sa Chambre. Mademoiselle de Bouil-

Т4

Memotres pour servir 1650. lon fa Fille, qu'elle avoit avec elle, la vint voit; &, faisant semblant de l'avoir trouvée endormie, elle parut vouloir retourner à sa Chambre, & pria la Sentinelle, qui étoit dans l'Antichambre de la Duchesse de Bouillon fa Mere, de lui éclairer. La Sentinelle prit la lumiere, & marchant devant la petite Demoiselle de Bouillon, donna heu à Madame de Bouillon, faivant sa Fille, & marchant après elle toute courbée, de gagner l'escalier, de descendre dans la cave, où la petite Mademoiselle de Bouillon, & ses Femmes, l'aiant été trouver, elles le sauvérent par le soupirail de la Cave, à l'aide de quelques uns des fiens, qui les tirétent avec des cordes. Elle le cacha ensuite dans quelque maison particuliere; &, comme elle étoit prête de se sauver de Paris, Mademoiselle de Bouillon eut la petite vérole. Cette généreuse Mere, ne la voulant point quitter, elle fut enfin trouvée chez Bartet, Agent du Roi de Pologne. & menée à la Bastille avec Mademoiselle de Bouillon, Sour, & très bonne Sœur du Duc de Bouillon fon Mari. Ces deux personnes avcL'Histoire d'Asine d'Autriche. 441 ient de l'Ambition: & même on di 1650. soit qu'elles en avoient trop, & que cette passion dans l'ame de Mademoiselle de Bouillon & de sa belle Sœur, étoit cause des malheurs de son Mari, & des siens; si bien que c'étoit avec raison que la Reine les craignoit. Elle y demeniérent jusques à la Paix de

Bourdeaux, & en sortirent ensuite avec l'estime universelle de tout le monde qui connoissoit leur mérite.

Les Partifans du Prince de Condé ne dormoient pas. Ils travailloient à émouvoir le Parlement en leur faveur ; & , suivant les éxemples passez, ils tâchoient démouvoir le public par son intérêt. On s'assembla le vingt-neuvieme au Parlement, pour Le 28 établir une Chambre de Justice à la Mars. Maison de Ville, & pour faire paier les Rentiers. Quelques particuliers, pour obtenir de la Cour ce qu'ils souhaitoient, fomentoient ces remuemens. Longueil , pour faire fon Frere Sur-Intendant, s'occupoit toujours à brouiller toutes choses, & les Servireurs des Princes se servoient de lui, pour parvenir à leurs fins; mais, les . Frondeurs, saisant mine d'être pour la Reine,

#### Mémoires pour servir 442

1650. Reine , fuivient en effet le change ment à l'égard des Princes, & par leur propre intérêt ils appaiserent ce

petit bruit avec facilité.

Le Fils du Président le Coigneux, en l'une des Chambres des Enquêtes, eut la hardiesse de proposer le prémier de faire le Procès aux Princes, afin qu'ils fusient traités selon la Déclaration donnée à Saint Germain à la Paix de Paris, où le Roi promettoit au bout d'un certain tems fort bref, qu'il ne retiendroit point de Prisonniers. sans leur faire leur Procès, ou les absoudre s'ils étoient innocens. demanda qu'ils fussent traites selon cette promesse; mais, le Parti des Princes étant encore foible, le Cogneux fut fifflé de toute la Compagnie, & sa Proposition fut sans effet.

La Princesse Palatine travailloir de fon côté en faveur des Prisonniers. Elle avoit déjà trouvé moien de leur faire tenir de ses Lettres, & chez elle s'assembloient souvent ceux qui travailloient à leur liberté. Cette Princesse semblable à beaucoup d'autres Dames, ne haissoir pas les conquêtes de ses yeux, qui étoient en effet fort

beaux ;

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 443

beaux; mais, outre cet avantage trop 1650 . dangereux à notre sexe, elle avoit ce qui valoit mieux; je veux dire de l'efprit, de l'adresse, de la capacité pour conduire une intrigue, & une grande facilité à trouver un expédient pour parvenir à ce qu'elle entreprenoir. Aussi-tôt qu'elle se fut résolue à servir les Princes, elle s'appliqua avec soin aux moiens de réullir dans son desfein, comme il lui parut nécessaire d'attirer les Frondeurs à leur Parti, elle se servit de Madame de Rodes. qui étoit son Amie, pour proposer à Madame de Chevreuse le Mariage du Prince de Conti avec sa Fille Mademoiselle de Chevreuse; & chercha, pour gagner les autres Chefs, quelque autre intérêt considérable, capable de les toucher chacun en particul lier: & cela n'étoit pas difficile à trouver; car tous en avoient de grands & de petits. Le Duc de Nemours, qui étoit Ami du Prince de Condé . . & mal fatisfait du Ministre, écoit un de ceux qui agissoit le plus puissainment par ses Amis, à la Liberté des Prisonniers. Le Président Violle étoit un violent solliciteur, & Longueil

Тб

1650. y faisoit des merveilles, en ce qu'il ne se lassoit jamais de l'intrigue. . Tous approuvérent les pensées de la Princesse Palatine, particulierement celle qu'elle avoit eue sur le Mariage du Prince de Conti & de Mademoiselle de Chevreuse. Madame de Longueville, qui en fut avertie par elle, lui manda aussi de Stenay qu'elle l'estimoit bonne, & qu'on y travaillât. Enfin, cette Princelle n'oubliant rien pour parvenir à la conclusion de sonœuvre, ne perdoit pas un moment sans y avançer quelque pas. Mais , ces grandes choies, ne se font pas aisément : le tems sent les conduit doucement à leur fin, qui le plus Souvent n'est pas celle que les hommes y veulent chercher. Dieu, qui les change, & les perfectionne, leur donne celle qu'il leur plait qu'elles aient.

Pendant que toutes ces Intrigues se prémeditoient à Paris, la Reine étoit en Bourgogne, où elle avoit été reçue avec beaucoup de marques d'affection. L'Armée du Roi, ne put si-tôt qu'elle le souhaitoit entrepreudre le Siege de Bellegarde, à cause des grosses.

à l'Histoire d'Anne d'Auttiche. 445 grosses caux: il fallut attendre quel- 1650, que tems. Le quatrieme d'Avril on Le 4 commença la circonvaliation de cette Avril. Place; & le Ministre, qui la sur visiter en personne, en approcha de si près qu'il y pensa être tué, un de ses Gentilshommes aiant été blessé proche de lui.

Le douzieme du même mois, la Le 12 Reine avertie qu'on travailloit à sou- Avril. lever le Parlement en faveur des Princes, envoia commander à Madame la Princesse la Mere d'aller à Mouron. attendu qu'elle avoit des intelligences avec les Ennemis de l'Etat. En même tems, on commanda à un Lieutenant des Gardes du Corps d'arrêter Madame la Princesse sa Belle-Fille, & de la garder à Chantilli. Cette Princesse, en aiant eu avis, & conseillée par ceux qui crosoient sa personne nécessaire à leurs desseins, mit une de fes Filles dans son lit, & fe fauva, malgré les Gardes, elle & le Duc d'Anguien son Fils, & s'en alla à Mouron avant que les Gens du Roi y fullent arrivez. On crut que la Reine avoit commandé à Madame la Princesse la Mere d'aller en ce lien. T 7 ... afio

# 446 Memoires pour servir

1650. afin que l'escorte du Roi qui la conduiroit se pat saisir de cette maison . qui est forte, & capable de quelque résistance; mais elle, au lieu d'y aller, se sauva de nuit de Chantilli, & de: meura cachée quelque tems sans que la Reine put sçavoir où elle étoit. Pendant qu'elle se cache, Madame la Princesse sa Belle Fille fut menée à Mouron par ceux de son Parti qui se faisirent de cette Place, à dessein de s'en servir pour leur sureté. Déjà le . Duc de la Rochefoucault, & les principaux Amis des Princes, qui voioient bien que Mouron n'étoit pas capable de tenir contre des forces considérables, travailloient à gagner les Bourdelois, fomentant leurs-mécontentemens contre la Cour, & leur haine contre le Duc d'Epernon. On leur faifoit voir aussi les obligations qu'ils avoient d'entrer dans les Intétêts de Mr. le Prince, puisqu'une des principales causes de sa Prison étoit ( a ec qu'ils disoient ) le secours & la protection qu'il leur avoit toujours donnée dans le Confeil du Roi; mais; ils eurent d'abord de la peine à leur faire naitre le desir de se mettre dans fon Parti, & il falut que les Créatures.

d' Histoire d'Anne d'Autriche. 447
res des Princes y emploiassent avec soin 16,0.
toute leur habilité & leur affection.

En Bourgogne, le Siége de Bellegarde continuoit, & beaucoup de vœux se faisoient, tant par les Frondeurs, que par les Créatures des Princes, afin qu'il ne se pût pas finir stôt; tous espérant que le mauvais état des Affaires leur seroit avantagenx, quoique ce fut par des fins bien différentes. Le Roi, quoique jeune, alla dans le Camp se montrer à son Armée. Les Soldats furent ravis de le voir, & fouffirirent sans murmurer, qu'on les paiât de cette monnoye seule. Le desordre de ses Affaires en mettoit un fort grand dans ses Finances, & les Troupes par cette raison étoient mal païées.

Celui, qui commandoit dans la Place fit tirer à la vue du Roi; mais, aiant reconnu sa faute, il en envoia faire des excuses. La présence de ce jeune Monarque animant ceux qui combattoient pour lui leur redonna des forces, & les Révoltez qui commandoient dans Bellegarde en fuirent affoiblis. Au bout de quelques jours, ils demandérent à capituler, & promitent de se rendre aussi-rôt qu'ils

448 Memoires pour servir

1650. auroient envoié à Stenai. Pendant la Trêve qui leur fût accordée, ceux du Camp & de la Ville se visitérent, & comme ils étoient tous François, Parens, & Amis les uns des autres, ils se firent de grandes caresses, avec un sensible regret d'avoir à se tuer, comme s'ils eussent été Ennemis. Voilà le malheur de la Guerre Civile.

Le vingt septieme d'Avril, jour de la Mercuriale, auquel les Chambres s'assemblent, Madame la Princesse la Mere, qui depuis qu'elle étoit disparue de Chantilli, avoit été cachée dans Paris, parut au Parlement à cinq heures du matin, accompagnée du Marquis de St. Simon & de la Duchesse de Chatillon, pour y demander justice, sur la détention des Princes ses Enfans, & de son Gendre le Duc de Longueville. Elle présenta sa Requête à tous les Conseillers de la Grand' Chambre. Beaucoup la réfusérent; mais, un nommé Des-Landes Payen la reçut, avec dessein de la rapporter à sa Compagnie. Elle demandoit par elle sureté pour sa personne; elle représentoit la nouvelle perséà l'Histoire d'Anne d'Autriche. 449 cutien qu'on lui avoit faite pout la fai-1650-re fortir de Chantilli, où elle vivoit fans penser à autre chose qu'à prier Dieu; & demandoit au Parlement qu'il lui plût de prendre connoissance de la détention des Princes, & que selon la Déclaration faite à Saint-Germain en faveur des Prisonniers d'Etat, on sit leur Procès, s'ils avoient faillicontre le Service du Roi, ou sinon qu'ils pussent jouïr des Priviléges que le Roi avoit accordez à tous ses Sujets.

Après que Des-Landes Payen l'eur rapportée, le Prémier Président sut député de la Compagnie vers le Duc d'Orléans, pour lui demander de la part du Parlement sureté pour cette Princesse. Le Duc d'Orléans dit, qu'il falloit qu'elle obéit au Roi, pour déterminer ce qu'il avoit à lui dire de plus précis. Pendant cetre Députation, Madame la Princesse alloit de Chambre en Chambre, demandant justice & grace tout ensemble. Elle jettoit des larmes, qui marquoient la foiblesse de notre Sexe, & disoit des parolles qui faisoient voir la force de sa douleur & la grandeur de sa disgraMémoires pour servir

1650. ce. La Réponse que le Duc d'Orléans avoit faite au Prémier Président n'étant pas définitive, on ordonna que, s'agissant de la sûreté de Madame la Princesse, en attendant ce que le Duc d'Orleans répondroit, le Parlement la prendroit en sa protection, & qu'elle seroit priée de demeuter dans l'enceinte du Palais, dans telle maifon qu'il lui plairoit de choîsse.

Cette premiere journée aiant si bien réussi à Madame la Princesse, ses Amis en eurent de la joie, & ses Ennemis de l'inquietude. On crut que les Frondeurs, voulurent se servit de cette occasion pour faire chasser le Ministre; & qu'aiant ce dessein ils firent fous main confeiller à Madame la Princesse de se déclarer ouvertement partie du Cardinal Mazarin; mais, leur finesse aiant été aperçue, de ceux du Parti des Princes, ils eurent peur, que si on entammoit tout de nouveau le Cardinal, & qu'il vint à être chassé, les Frondeurs ne missent le Garde. des Sceaux à sa Place. Leur crainte les obligea de lui conseiller de se plaindre seulement de lui dans sa Requête; mais, de n'en pas faire davantage.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 451.

Ils eurent peur qu'elle n'empirât ses 1650. Affaires, & qu'elle ne travaillât pour ses Ennemis plûtôt que pour elle. En l'état où étoit la Cour, ils n'étoient pas hors d'espérance, de voir le Ministre se brouiller avec les Frondeurs: & déjà on voioit visiblement, que l'ancienne hame, qui avoit été entre eux, produisoit du moins de grands dégours de chaque côté; ce qui rendoit leur nouvelle Union plus susceptible de Guerre, que de Paix.

Le lendemain, le Parlement députa tout de nouveau le Prémier Président vers le Duc d'Orleans, pour lui parler des intérêts de Madame la Princesfe; mais ce Prince le gourmanda, & le traita de Partifan des Princes. Les Frondeurs, qui ne vouloient pas que le Parlement leur échapât, & se mit du côté des Prisonniers, servirent fidélement le Roi en cette occasion, & emploiérent toutes leurs forces, &: tout leur crédit, pour faire, que la Requêre de Madame la Princesse fut fans effet. Le Duc d'Orleans, qui avoit aussi un grand intérêt à empêcher que Mr. le Prince fortit de prison, maintint l'Autorité du Roi, &

## \$52 Memoires pour servir

1650. dit qu'il falloit que Madame la Princeffe lui obert, & qu'elle s'en allat de Paris, puisqu'elle y étoit contre les ordres du Roi. Ils réussirent tous dans leur dessein ; car le Parlément n'eut pas la hardiesse de se déclarer contre une Cabale, dont le Duc d'Orleans étoit le Chef, & qui étant soutenue de l'Autorité Roiale offusquoit celle du Prémier Président, d'autant plus que Longueuil, qui étoit paffionné pour le service des Princes, & qui auroit pu soutenir cette Affaire, n'o. fa montrer publiquement ses sentimens, de peur d'offenser le Ministre; & ne vouloit pas non plus affoiblir la bonne disposition où le Due d'Orleans paroissoit être pour faire plaisit à son Frere, dans les prétentions qu'il avoit à la Cour,

Le vingt neuvieme, le Duc d'Otyleans alla au Parlement, où la Répons de definitive touchant la Requête de Madame la Princesse se devoit faire. Il étoit question de sçavoir si on lui accorderoit la sûtreté qu'elle demans doit pour sa personne. Cet engagement, qu'elle souhaitoit que le Parlement voulût prendre avec elle, étoit d'une dangereuse conséquence. ne faut

à l'Histoire d'Anne d'A & iche. 453

faut pas s'étonnet si elle y trouve 1650. de l'opposition. Le Duc d'Orleans étant arrivé, après avoir pris séance, fit une récaptitulation de tout ce qui s'étoit passé depuis la détention des Princes: il représenta la douceur que la Reine avoit eue pour Madame la Princesse, la laissant à Chantilli sans Gardes, & dit que ce qui avoit obligé la Reine à lui ordonner de quitter ce lieu étoient les intelligences que cette Prince le avoit avec ceux de Bellegarde; & que pour empêcher cette communication, il avoit fallu l'envoier plus loin. Il dit encore, que Madame la Princesse n'aiant point obei, il croioit qu'il y alloit du Sera. vice du Roi de souffrir sa résistance ; qu'en son particulier il la serviroit s'il pouvoir auprès de la Reine; mais, qu'il falloit qu'elle montrât d'aquiescer aux ordres du Roi. Quand il étoit entré au Palais, Madame la Princesse l'avoit prié de lui être favorable, & de se souvenir que ses Enfans avoient l'honneur de porter son nom. Il lui avoit répondu, qu'il falloit faire ce que le Roi lui avoit commandé, & qu'après son obéissance il la serviroit en tout ce qui lui seroit possible. Le Prémier

## 454 Memoires pour servir

1650. Préfident, non obstant la Harangue du Duc d'Orleans, infilta toujours, pour demander que quelque grace fût accordée à Madame la Princelle, & qu'elle pût demeurer en état de travailler auprès de la Reine à la Liberté des Princes ses Enfans; affurant qu'elle n'avoit point de mauvaises intentions contre le Service du Roi. Enfin, le Duc d'Orleans, conseillé par les Créatures du Cardinal qui étoient demeurées auprès de lui, accorda à Madame la Princesse trois jours de sûreté après le retour de la Cour, pour pouvoir implorer la miléricorde de la Reine, qui devoit revenir bientôr, moiennant qu'elle quittat Paris, & qu'elle s'en allât à quelque Maison voifine attendre ses ordres. Le Prémier Président sut content de cette grace: il prit la parole du Duc d'Orleans, & ne voulut point qu'on délibérât davantage sur cette Affaire, de peur que les Frondeurs ne fillent perdre cet avantage à Madame la Princes-Il étoit Serviteur du Prince de Condé ; mais, en même tems, il étoit persuadé que la réunion de la Famille Roiale, étoit avantageuse à l'E-

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 455 tat, & qu'il étoit glorieux à lui, & 1650. à la Compagnie, d'être les Arbitres entre le Roi & les Princes. Il voulut aussi, en travaillant à cette Paix par les suffrages de sa Compagnie, empêcher qu'elle ne perdît les avantages de la derniere Déclaration du Roi, en délibérant sur la Requête de Madame la Princesse; car alors, selon l'Avis des Frondeurs, elle auroit été sans donte rebutée. En d'autres tems, ces mêmes Frondeurs avoient criée pour augmenter le pouvoir du Parlement, en faveur du Parlement, en faveur du Public, afin de diminuer, à ce qu'ils disoient, la Puissance tirannique des Favoris; mais, ils changérent de conduite, parcequ'ils avoient changé d'intérêts, & que leur passion les obligeoit à parler d'un autre maniere. Ainsi, la chose se passa moins avanta. gensement pour Madame la Princesse: que ses Amis ne l'auroient souhaitté; &, comme on ne délibéra point sur sa Requête, cette Affaire demeura pour quelque tems enfévelie. Elle quitta Paris, & s'en alla à Chilli, pour y atendre le retour de la Keine, & passer es trois jours qui lui firent accordez Par le Duc d'Orleans.

1650. La Reine, revenant de Bourgogne, parut mal satisfaite de Madame la Princesse, & de ceux qui l'avoient visitée pendant son séjour, ce que peu de pertonnes avoient manqué de faire, même les Domestiques du Roi. Elle fit quelques plaintes contre le Marquis de St. Simon, Frere aine du Duc, qui avoit l'honneur d'être son allié; mais, comme dans l'état où étoit Madame la Princesse, la générosité vouloit qu'on affistat une personne de cette qualité, qui étoit affligée, & qui en effet étoit à plaindre, le mécontentement de la Reine n'éclata contre personne. Elle comprit sans doute par sa propre bonté, que ceux qui avoient l'honneur d'appartenir à cette Princesse, firent bien de la servir, en lui rendant des respects innocens, aux depens de leur fortune: si bien qu'il fut difficile de s'appercevoir, quand elle vit ces mêmes personnes, dont elle avoit fait des plaintes, si elle leur en avoit voulu du mal.

La Reine, aussi-iôt après son retour, envoia le Maréchal de l'Hôpie sal à Madame la Princesse, lui ordonner de partir; mais, elle s'excusa sur quelques incommoditez qui pouvoient

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 457

l'en empêcher. Le sixieme, l'affaire 1650. étant entrée en Négociation, & traitée par le Président de Nemond, elle consentit de partir, & de s'en aller, au lieu de Mouron, à Valleri, Maison qui appartient au Prince de Condé ; remettant à une autre jois la poursuite de sa Requête, à cause du crédit des Frondeurs. Le Prince de Condé, qui avoit appuié la Déclaradu deuxième Octobre 1648, donnée à Saint-Germain, si favorable aux Prifonniers d'Etat, ne put jouir des Privileges qu'elle lui donnois, parceque ceux mêmes qui l'avoient arrachez du Roi, par leur brigue & leur rebellion, n'étoient pas dignes de faire une bonne œuvre, qui selon l'équité, & les Loix du Roiaume, pût être légitimement ordonnée en faveur de ce bien public, dont ils avoient part si zélez. Pour récompenser les Frondeurs,

Madame la Princesse, la Reine, à Madame la Princesse, la Reine, à son retour, leur sit assez bonne mine, & le Cardinal leur cacha tout ce qui lui avoit déplû de leur conduite. Le Duc de Vendôme reçût alors de la Reine l'Amirauté, & on en donna la Tome III.

1650. survivance au Duc de Beaufort, apparemment racommodé avec le Ministre. Ce présent déplut au Duc de Mercœur, son Frere ainé, qui avoit eu cette même prétention, & qui croioit, aiant dessein d'épouser la Niece du Cardinal Mazarin, avoir un grand mérite envers lui. Il écrivit de Catalogne, où il étoit, au Duc de Beaufort, qu'il se vouloit battre contre lui: & ces deux Freres en fûrent long-tems mal ensemble; mais le tems qui change toutes choses mit fin à cette colere.

> La Cour étant à Paris, on déclara Madame de Longueville, le Duc de Bouillon, le Vicomte de Turenne, & le Duc de la Rochefoucault, criminels de Leze-Majesté. On envoia cette Déclaration à tous les Parlemens de France.

Madame de Longueville, & le Maréchal de Turenne, étant à Stenai, avoient fait leur Traité avec les Espagnols, & prétendoient, qu'il seur étoit avantageux, à cause qu'ils avoient sauvé Stenai, dont ils demeuroient les Maitres, aiant, de plus attachés à la Paix générale la Liberté

#### l'Histoire d'Anne d'Autriche. 459

des Princes: comme aussi cux, de 1650; leur côté, avoient promis aux Espagnols, qu'il ne s'acorderoient point avec le Roi, que prémiérement, on ne leur eut rendu toutes les Places que le Roi tenoit sur eux. Le Duc de la Rochefoucault aiant assemblé grand-nombre de Noblesse, se déclara ouvertement contre le Roi. voulut pour son prémier Exploit, ainsi que je l'ai déjà dit, se saisir de Saumur; mais, aiant manqué son Entreprise, & sachant que le Maréchal de la Meilleraie Gouverneur de Bretagne, marchoit déjà contre lui avec quelques Troupes, il résolut d'envoier quatre cens Gentilshommes à Mouron, & de s'en aller trouver le Duc de Bouillon, qui avoit de grandes intelligences dans Bordeaux. Ces deux Révoltez résolurent ensemble de fomenter autant qu'il leur seroit possible la Rebellion de ces Peuples, afin de s'en servir, pour soutenir la Guerre contre le Roi. Ils y envoiérent Langlade, Sécrétaire du Duc de Bouillon, afin de travailler par lui à ce grand ouvrage. Langlade, aiant l'el-prit vif & plein de lumieres, parloit

Mémoires pour servir 460 2650. à la mode de ceux qui sont propres pour tromper les duppes. Avec ces qualitez, & la nécessité qui le pressoit de rendre ce service à son Maître, qui sans ce Refuge se voioit perdû, & leur Parti détruit, il travailla fi bien, & avec tant de d'extérité, qu'il aida à persuader ceux de Bourdeaux d'entrer dans les intérêts des Princes. Ce ne fut pas sans beaucoup de peine, parcequ'il y avoit dans cette Ville, à ce qu'il m'a dit lui même, des gens assez sages pour connoître le danger de cet Engagement. En même tems, le Ducs de Bouillon & de la Rochefoucault, sachant le commencement de cette Négociation, envoiérent Chavagnac enlever de Mouron Madame la Princesse Femme du Prince de Condé, & le petit Duc d'Anguien son Fils, parcequ'ils jugérent que le Roi, venant les attaquer où ils étoient n'auroient pas pû s'y destendre long tems. Ils furent au devant d'elle avec trois cens Gentilshommes, que leur ammena le Marquis de Silleri, Beau-Frere du Duc de la Rochefoucault. Ils les menérent dans la Vicomté de Turenne, où ils demeurérent quelal'Histoire d' Anne d' Autriche. 461

ques jours, pour aviser à ce qu'ils 16502 avoient à faire. Ils y firent quelques Exploits de Guerre, de peu de conséquence, mais toujours de grande réquence, mais toujours de grande réputation; outre que les Rebelles, pour en acquerir, & soutenir un Parti, doivent faire du bruit. Tout ce qui ce faisoit alors contre le Roi, étoit toujours fort célébré. Ils firent pareillement traitez à leur tour, par les Troupes du Roi, que commandoient le Chevalier de la Valette, & le Duc d'Epernon.

Les Conducteurs de Madame la Princesse & du Duc d'Anguien, se réfolurent enfin d'aller à Bourdeaux, tenter cette Avanture. A leur vue, la Ville leur ferma les portes: le Parlement, & le Bourgeois, refusérent de les recevoir, elle, & le Duc d'Anguien son Fils. Il y avoit dans Bourdeaux beaucoup de Créatures de Monsieur le Prince, qui disoient ne demander pour Madame la Princesse que la sureté; afin qu'elle pût être à couvert des violences du Cardinal. Ils continuoient de dire que les Bourdelois ne pouvoient refuser ce secours à la Femme & au Fils d'un Prince,

V 3 qui

1650. qui n'étoit en Prison, que parcequ'il avoit soutenu leurs intérêts, dans le Confeil du Roi. Avec cette humble modération, ils avoient échauffé les esprits, & ils avoient gagné plusieurs personnes; mais, beaucoup d'autres s'opposoient à leurs sollicitations, & préséroient avec raison leur repos & leur devoir, à la Guerre & au crime de Leze-Majesté. Toutes ces contrarietez firent un si grande rumeur dans la Ville, qu'enfin il fut resolu dans le Parlement, que Madame la Princesse & le Duc d'Anguien seroient reçus dans Bourdeaux, avec Le IS leurs Domefliques seulement; & dé-Juin , Madaniétent d'abord aux Ducs de Bouilme la lon, & de la Rochefoucault, la mê-Prin. me grace. Madame la Princesse alla ceffe est rean Parlement, & leur demanda à gecue à noux la sûreté qu'elle destroit pour Bourelle, & le Duc d'Anguien; & cette deaux. Compagnie, après une longue Déli-

bération, la lui accorda. Les Chefs de leur Parti, que le Parlement n'avoit pas voulu recevoir, ne s'étonnérent pas: ils se logerent à un Fauxbourg de la Ville, & y reçurent plusieurs visites de ceux qui leur étoient

affec.

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 463 affectionnez, & qui négocioient pour 1550. eux. Lainé, Serviteur du Prince de Condé, étoit entré avec Madame la Princesse: il travailla fortement pour elle, & sçût persuader les plus entêtez du bien public, qu'il étoit juste d'assister Monsieur le Prince. Comme il étoit éloquent & hardi, il trouva le moien d'augmenter le nombre des infideles Sujets du Roi, en affoiblissant la Raison des plus Sages. Ces favorables dispositions firent réfoudre les Ducs de Bouillon, & de la Rochefoucault, à se hazarder à la honte d'un resus. Ils demandérent, qu'on leur permît au moins de pouvoir visiter une fois Madame la Princesse, sous prétexte qu'ils. 2voient à l'entretenir de ses Affaires : & après en avoir obtenu la permission, ils y furent un soir fort tard; &, comme ils y virent que le Peuple souffroit leur présence patiemment, ils y demeurérent. Chacun d'eux présenta une Requête au Parlement : ils implorérent sa protection pour six semaines, promettant pendant ce tems-là de se justifier auprès du Roi. Ils avoient ammenez quelques Trou-

### 464 Mémoires pour servir

#650. Troupes, qui demeurérent aux environs de Bourdeaux, assez incommodées. Ils n'ôférent d'abord parler de Guerre : c'étoit une proposition trop délicate, & il falloit laisser engager les Bourdelois dans leur Parti, par les grandes choses qui nécessairement devoient arriver. Ils jugérent seulement, qu'il falloit s'y préparer, & ils s'y appliquérent comme d'habiles gens le devoient faire, & qui étoient résolus de se bien deffen-Il leur falloit de l'argent, car les particuliers ne peuvent pas d'eux memes faire subsister un Parti contre leur Roi. Le Duc de Bouillon envoia en Espagne un Gentilhomme à lui, nommé de Bas, qui avoit de l'esprit, afin d'obliger le Roi Catholique de paier leurs Troupes, & se servir de leur Rebellion pour diminuer les forces du Roi à leur avantage commun. Le Roi d'Espagne reçût de Bas avec joie : il gouta cette proposition. Le Ministre d'Espagne le traita bien, & de Marolles aussi, Gentilhomme attaché à Mr. le Prince, qui fit ce Voiage dans le même dessein. On leur promit tout

& l'Histoire d' Anne d' Autriche. 465

ce qu'ils demandoient, de l'argent, 1650. des vaisseaux, & des Troupes. L'espoir de ce secours confirma les Bourdelois dans le dessein de protéger les Princes, & les fit résoudre de se vanger du Duc d'Epernon \* , en (\*)Les faisant la Guerre contre le Roi. Ils Bourdese déclarérent ensuite, & reçurent le lois Duc d'Anguien pour Généralissime, moient & les Ducs de Bouillon & de la Rochefoucault pour Généraux; & pour Gouver-Lieutenans Généraux, les Marquis neur.

de Saubeuf & de Lufignan.

Ce grand Parti commençant preadre des forces, les Généraux ju- s'en gérent à propos de renvoier en Espa- plaigne une seconde Ambassade plus gnoient considérable que la prémiere, afin de longhâter le secours qu'ils en espéroient. tems, Le Marquis de Silleri y fut, qui traita avec eux avec tant de succès. qu'il fit envoier & Bourdeaux Dom Joseph Osorio, de la part du Roi d'Espagne, visiter Madame la Princesse, & le jeune Duc d'Anguien. Il apporta toutes les confolations néceffaires pour guérir leur inquiétude. Le Roi d'Espagne trouva, qu'il lui étoit avantageux d'embarasser le Roi

dans

pas leur

166 Memoires pour fervir

1650. dans la Guienne, & ailleurs, favorifant à Stenai Madame de Longueville, & à Bourdeaux Madame la Princesse & le Duc d'Anguien. Le Duc de la Rochefoucault, fortement occupé des intérêts de Madame de Longueville, envoia Gourville l'avertir de leurs favorables fuccès; &, bien instruite par lui de leurs desseins, elle n'oublia rien pour faire voir à la Reine, & à toute l'Europe, que si son cœur, suivant le tempérament de son ame un peu trop passionnée, avoit donné quelque marques de foiblesse, ce même cœur avoit toute la force & toute l'élevation qu'un illuftre Sang étoit capable de lui inspirer. Si la source de ses actions n'étoit pas tout-à-fait nette, on ne peut pas nier, qu'il n'y eut toujours de la grandeur; & s'il y a eu quelque chose de criminel, on peut dire que ce n'étoient que des crimes de Leze Majesté, qui étoient honorables en ces tems-là. Le Duc de la Rochefoucault, qu'elle voioit l'épée à la main pour la cause de son Mari & de ses Freres, lui donnoit lieu d'attribuer les considérations qu'elle avois

I Histoire d'Anne d'Autriche. 467

our lui, à l'utilité qu'ils en tiroient, 1650. & de faire valoir ses services, pour réparation de tous les maux qu'ils fouffroient, pour avoir suivi ses Conseils. Pendant que son ambition se repaissoit des applaudissemens des Peuples, qui entroient dans fon Parti, & se contentoit des louanges que les Etrangers donnoient à sa beauté, à fon esprit, à son courage, & à toutes les autres belles qualitez, qui lui avoient attiré jusques alors l'admiration de toute la France, Gourville fut pris dans son voiage par les Troupes du Roi; mais, comme sous une apparence simple & groffiere il cachoit beaucoup d'esprit & d'habilete, & de la finesse, il sout si bien se déguiser que Madame de Longueville, avec la rançon ordinaire, l'envoia dégager avant que la Cour sçût qu'il fût prisonnier. Il étoit né pour les grandes choses, avide d'Emplois, touché du plaisir de plaire, & de bien faire. Il avoit beaucoup de cœur, & de génie pour l'Intrigue: il sçavoit marcher facilement par les chemins raboteux, & tortus, comme par les plus droits. Il persuadoir pref-

# 468 Memoires pour servir

1650. presque toujours ce qu'il vouloit qu'on crût, & trouvoit à peu près les moiens de parvenir à tout ce qu'il entreprenoit. Il étoit alors confident & domestique du Duc de la Rochesoucault, qui paroissoit sensiblement attache à Madame de Longueville, quoi que ceux qui prétendoient en juger plus finement, & le mieux sçavoir, fussent persuadez qu'il ne considéroit que la Grandeur de celle qu'il paroissoit aimer, & qu'il avoit plus d'ambition que de tendresse.

Pendant que plusieurs choses se passent dans les Provinces & ailleurs, le Sur-Intendant d'Hemeri meurt à Paris, sans avoir reçû aucun avantage de son retour, que celui qu'il auroit pû acquerir par la connoissance, de la fragilité des félicitez de ce monde; mais, comme il n'avoit pas desiré le Ciel, il quitta la Terre avec regret, &, felon les apparences, avec peu de préparation pour l'eta-blissement de son bonhéur éternel. Avant qu'il mourût, le Marquis de Senneterre lui perfuada de conseiller au Ministre d'établir à sa place le

4 l'Histoire d'Anne d'Autriche. 469 Président de Maisons, le faisant son 1650. Successeur dans la Sur-Intendance. Le Cardinal l'allant voir, il lui en

Le Cardinal l'allant voir, il lui en parla, & lui dit qu'il voioit, qu'il n'y avoit point d'homme en France plus capable que celui-là, pour bien fervir le Roi; & ces paroles firent beaucoup d'impression sur l'esprit du Ministre. Ce qui parut procéder d'une reconnoissance desintéressée de la Vérité, ne procédoit que du desir que Senneterre eut d'avoir un Sur-Intendant qui lui eut de l'obligation,

& pour obliger une personne qui l'avoit prié de servir ce Président.

Le lendemain de la mort de cet

Le lendemain de la mort de cet homme, le Préfident de Maisons fut nommé Sur-Intendant des Finances. Il parvint enfin à cette Charge, par les bons offices de se Amis, & par la crainte que le Ministre confervoit dans son ame des Intrigues de Longueil, Frere du Président, & Conseiller au Parlement. La Marquise de Sablé étoit mon Amie: elle m'avoit engagée dans les Intérêts de ce nouveau Sur-Intendant. Je puis dire que j'eus quelque part au choix qui se fit de sa personne; mais, je

1650. n'en eus aucune aux avantages qu'il en reçût, n'aiant fait que me prêter vingt mille francs en Rente, que je lui ai depuis remboursez. Il y demeura peu, & il est vrai que ce tems là aiant été facheux à passer, tout ce qu'il put profiter dans sa Charge, il le garda pour lui; ce qui fit dire qu'il s'en étoit bien acquitté. Il en acheta secrettement aussi quelques Amis, dont il crût alors avoir besoin. Les differentes Caballes de la Cour, qui alors étoit remplie de beaucoup de Factions, lui firent peur, & lui firent oublier ceux qui l'avoient servi, & dont il étoit affüré. Aussi - tôt que ce Président sut le Maitre des Finances, le Comte d'Avaux, qui jusques là avoit parû occuper cette Place, la quitta, parce qu'il ne voulut pas être son second. Les Suisses se révoltérent bien - tôt après, faute de païement, & comme les Coffres du Roi étoient vuides, il falut, de peur qu'ils ne s'en retournassent en leurs Cantons, que la Reine mît 'e reste de ses Pierreries en gage pour les fatisfaire.

Le Duc de Saint - Simon, Gou-

à l'Histoire & Anne d'Autriche. 471 verneur de Blaye, fut alors convié 1650, par Madame de Longueville de se lier à leur Parti. Comme cette Place, où il commandoit, étoit de grande conféquence, & qu'elle eft proche de Bourdeaux, le Parti qu'il pouvoit prendre devoit être d'une grande confidération, ou pour le Service du Roi, ou pour fortifier ses Ennemis. Il balança quelque tems entre l'attachement qu'il avoit pour le Prince de Condé, joint à la haine qu'il avoit contre le Cardinal Mazarin; & ce qu'il devoit au Roi dont le Pere \* l'avoit fait Duc, avec de Le grands établissemens qu'il lui avoit seu Roi donnez. Son esprit eut de la peine XIII, à se déterminer à faire du mal au Prince de Condé; mais le devoir l'emportant sur tous le reste, il demeura serme dans le Service du Roi. & fit ce qu'un homme d'honneur fe doit à foi raême. Il m'a dit depuis, qu'il refusa huit cens mille francs que le Roi d'Ispagne lui fit offrir, & qu'il les resufa avec satisfaction. voiant qu'il faisoit ce qu'il étoit o. bligé de faire. Dans ce même tems, les Ennemis parurent sur la Frontie1650. re, avec une puissante Armée, que commandoit l'Archiduc, auquel le Vicomte de Turenne s'étoit joint.

La Reine, voulant aller deffendre les Provinces & les Frontieres, des insultes de ceux qui les vouloient attaquer, partit pour Compiegne le deuxieme Juin, avec intention de s'opposer à cette grande Armée, qui venoit braver la sienne alors fort petite. Elle pouvoit craindre de voir presque de ses yeux les victoires de ses Ennemis; mais, si elle manquoit de Soldats, elle ne manquoit pas de courage. Pendant que nos Troupes s'assemblent, l'Armée de l'Archiduc assiégea le Catelet. Le Cardinal alla lui même à l'Armée, & la mit bien tôt en état de se pouvoir saire craindre. A Paris, où les desirs étoient fans regle, où les Ennemis du Mi-nistre avoient de mauvaises intentions, & où tous les esprits étoient gâtez, on se réjouissoit du mauvais état, des Affaires. On crioit gaiement contre le Cardinal, & cette joie s'augmenta, par la Nouvelle qui arriva alors des choses que j'ai déjà dites, qui s'étoient passées à Bourdeaux, en

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 473 en faveur de Madame la Princesse. 1650. Ceux même, comme bons François, qui voioient avec regret prospérer le Parti opposé à celui du Roi n'en étoient pas toujours fâches, parceque chacun par le desordre général espéroit trouver des momens heureux, par où il pourroit rencontrer son bonheur particulier, de même que beaucoup d'autres l'avoient déjà trouvé. Ils eurent tout sujet d'être Le Catelet, n'étant pas bien fortisié, sut pris par les Ennemis. Vandi, qui commandoit dans cette Place, s'y deffendit vaillamment, & il y tua deux hommes de sa main, qui lui vinrent proposer de se rendre. Cette action, par les Maximes terribles de la Guerre, reçût de grandes loüanges des hommes : j: ne sçai si elle sut approuvée des Anges; mais enfin, malgré sa résistance, il fut pris par ceux de sa Garnison : ils le liérent, & ensuite de cette révolte ils firent leur composition & se donnérent aux ennemis.

L'Archiduc, qui vouloit profiter de nos desordres, aussi-tôt après afsiègea Guise. Le Comte de Fuen-

Memoires pour servir 1650 faldagne, avec vingt mille hommes, par les ordres de ce Prince, vint se camper aux environs de cette Place. Le Vicomte de Turenne étoit avec lui, & toutes ses Troupes. Bridieu étoit Gouverneur de Guise, qui résolut de se dessendre de la manière qu'il étoit attaqué. Il y avoit dans la Place le Régiment de Guise, celui de Persan, trois cens Suisses, & quelques Polonnois; mais, il y avoit peu de munitions de Guerre. Le Cardinal, sachant qu'elle n'étoit pas en bon état, fit savoir à ceux qui étoient dedans, qu'il vouloit les secourir, &, par cette espérance, leur augmenta le desir d'y acquérir de la gloire, par une génereuse résistance. Le Marechal Du Plessis, Gouverneur de Monsieur Frere du Roi, commandoit notre Armée; mais, le defordre de nos Affaires étoit cause

de rien faire.

Le Ministre fit plusieurs voiages fur la Frontiere, & fachant que Bourdeaux, par les choses qui s'y passoient, demandoit la présence du

qu'elle manquoit d'argent, & par conséquent elle n'étoit pas en état

Roi.

#### & l'Histoire d' Anne d' Autriche. 475

Roi, il s'appliqua au secours de Gui- 1650 se. Il porta de l'argent, des habits, & des souliers, pour les Soldats; & n'oublia rien pour se deffendre de ses Ennemis particuliers, en s'opposant à ceux de l'Etat. Il sçavoit que si les Affares du Roi alloient mal, les siennes empireroient entiérement, & que foit le Parti des Princes, ou celui des Frondeurs, tous deux profiteroient, à son dommage, des coups que la France receveroit de l'Espagne. Il réuffit dans son dessein. Les Ennemis, après avoir donné l'assaut, & s'être rendus les Maitres de la Ville, furent contraints de lever le Siege. Ils ne pouvoient y reçevoir des vivres, parce que la Garnison de la Chapelle les empêchoit de paffer, & que Bridieu & ses gens se deffendirent vaillamment dans le Château. Les Ennemis crûrent que l'Armée du Roi, qui faisoit bonne mine, les incommoderoit, & furent affez sages pour la vouloir éviter. Elle étoit environ de quatorze mille hommes. Le Général étoit un homme de grande réputation. Il avoit pour Lieutenans Généraux le Marquis d'Ho3650. d'Hoquincourt, la Ferté-Senneterre, & Villequier. Il y eut quelques petits differens entre eux & le Marêchal du Plessis, qui les commandoit, mais le Ministre y mit la paix: & dans peu nous versons ce Général faire des Actions dignes de la Gloire qu'il avoit acquise en beaucoup d'autres occasions.

Les Frondeurs cependant, qui voioient que les Affairer de Mr. le Prince alloient bien, & qui craignoient que le Ministre, pour se sauver de leur mauvaise volonté, & des maux que la Faction des Prisonniers lui pouvoient faire, se résoudroit peut être à leur redonner la Liberté, eurent peur qu'un fâcheux retour du malheur ne les remît dans le même état, dont ils étoient fortis. Cette peur les convia de travailler puissamment à changer les sentimens du Duc d'Orleans à l'égard du Cardinal, en lui disant continuellement, qu'aiant eu part à la Prison du Prince de Condé, il ne falloit pas qu'il devint heureux malgré lui; qu'il n'étoit pas juste de laisser le Ministre le Maitre de sa Liberté, & lui confeil-

### 2 PHistoire & Anne & Autriche 477

scillérent de demander à la Reine, 1650; qu'elle mît les Princes dans la Bastille, au lieu qu'ils étoient dans le Bois de Vincennes, parce que dans ce lieu, dont le Fils de Broussel étoit Gouverneur, ils ne seroient plus sous l'Autorité du Roi, & qu'ainsi le Ministre ne seroit plus en pouvoir d'en disposer à son avantage, & fans sa participation. Ces propositions eurent le pouvoir de le persuader, & de lui faire naitre dans l'ame le desir de suivre leurs avis ; qui lui parurent tout-à-fait selon ses intérêts. Il gronda, il fut inquiet & de mauvaise humeur; mais, la Reine faisoit ce qu'elle pouvoit, pour calmer ces orages. Ce Prince fut à Compiegne la voir, & comme elle avoit eu de tout tems de l'ascendant sur son esprit, elle emploia toute la force de ses raisons, & ses agréables manieres, à lui prouver, qu'il ne devoit point fe laister aller aux pernicieux conseils de ceux, qui vouloient les brouiller. Elle l'assura tout de nouveau, qu'on ne mettroit jamais les Princes en liberté, sans son consentement; &, lui parlant du dessein qu'elle avoit d'aller

1650. d'aller en Guienne, pour exterminer le Parti des Princes; elle lui dit, que demeurant le Maitre dans Paris, & dans toute cette Partie de la France audeçà de la Loire, il n'auroit pas de sujet de craindre, qu'on pst penser à rien innover, sur une chose si importante, sans qu'elle lui en sit part. Elle sçût ensin si bien ménager son esprit, qu'elle amortit pour que'que tems les sacheuses agitations de son ame, & le sit résoudre à ne

plus parler de ce changement.

La Reine ne laissa pas de juger, qu'il y avoit lieu de craindre, que l'esprit du Prince, qui commençoit à se dévoier du bon chemin, ne se gatat d'avantage. Cette inquiétude l'obligea de mander au Cardinal, qui étoit sur la Frontiere, de se rendre promptement auprès d'elle, lui faifant sçavoir le dessein qu'elle avoit de revenir à Paris, remedier à ces brouilleries. Elle commanda même à celui qu'elle lui envoia, de l'éveiller à quelque heure qu'il arrivât, & de le faire partir aussi tôt pour la venir trouver. Le Ministre, aiant fuivi les ordres de la Reine, revint auffià l'Histoire d'Anne d'Auriche. 479 aussi-tôt, & toute la Cour arriva à 1650 Paris le vingt-neuvieme Juin. Sa présence dissipa pour quelques jours les Factions des Frondeurs; & le Duc d'Orleans, dont l'esprit étoit facile à se tourner vers la douceur, embrassa cordialement le Cardinal Mazarin, & parut fort content de lui: mais ce calme ressembloit à celui de

la Mer, qui change selon les vents, & d'un instant à un autre.

Les Frondeurs virent avec regret que les Ennemis venoient de lever le Siege de Guife. Ils avoient vus la Normandie, & la Champagne, s'humilier à la vue du Roi, & quoi qu'ils eussent de la haine pour la prospérité des Princes, ils ne vouloient point que Bourdeaux fût chatié: ils desiroient à leur ordinaire, préférablement à toutes choses, l'affoiblissement de la Roiauté, que les Affaires du Roi allassent mal, & que le Ministre sût toujonrs embarassé. Ils n'approuvoient pas le dessein que la Reine avoit fait d'aller en Guienne, & soutenoient toujours dans le Parlement ceux que le Parlement de Bourdeaux leur envoioient pour se plain480 Memoires pour servir

1650. plaindre du Duc d'Epernon. Ministre, voiant la maligne varieté de leurs pensées, offrit au Duc d'Orleans d'aller en Guienne, vaincre les Rebelles, avec les forces nécessaires à ce dessein. Le Duc d'Orleans ne voulut point entendre à cette proposition; car, outre qu'il aimoit à demeurer à Paris, les Frondeurs ses Amis, qui s'y plaisoient encore davantage, travailloient incessamment à lui donner leurs propres sentimens. Il refusa d'aller en Guienne, & réfolut néanmoins, comme il parut depuis, de ne pas laisser accabler les Bourdelois.

La Reine, confeillée par elle même & par fon Ministre, jugea qu'il falloit mener le Roi à Bourdeaux, & qu'il étoit nécessaire selon l'état des choses, d'assoiblir un Parti, afin de pouvoir perdre l'autre. Cette résolution prile, la Cour, peu de jours après son retour, partit pour ce grand voiage. Ce ne sut pas sans inquiétude, que la Reine éxécuta ce dessein, vû la mauvaise volonté des Frondeurs, avec une Armée Ennemie sur la Frontiere, puissante, & com-

d PHistoire d'Anne d'Autriche. 481 commandée par des Gens, qui desi-1650.

roient lui faire beaucoup de mal.

Le Ministre avoit de la confiance en la valeur & la conduite du Maréchal du Plessis; mais, il sçavoit qu'il avoit beaucoup d'Ennemis sur les bras, & qu'il avoit sujet de craindre de tous côtez de facheuses avantures. Il fallut aller néanmoins à ce qui pressoit le plus, & laisser le reste à la conduite de Dieu.

Dans le tems que la Cour fut à Paris, le Prince de Condé, sachant les dégouts du Ministre à l'égard des Frondeurs, lui manda par de Bar, celui qui le gardoit, que s'il vouloit le mettre en liberté il deviendroit fon Ami plus fortement que jamais; qu'il trouveroit toujours plus de sûreté en lui, que dans ceux dont il avoit voulu se servir ; qu'il étoit capable d'oublier sa Prison; & qu'il le fauroit maintenir avec plus de vigeur & de fermeté, qu'il n'en trouveroit en ceux qu'il avoit choisi pour ses Amis. Mais le Cardinal, se ressouvenant de la hauteur de Mr. le Prince, n'ôsa se confier en ces belles pa-Tome III. roles. X

1650 roles, & jugea plus à propos de retenir cet Ennemi en prison, que d'en augmenter le nombre par lui, qui en valoit plus de mille. Comme il l'avoit abatu, lui qui étoit le plus puissant de tous, il espéroit, qu'enfin il pourroit vaincre les autres par sa patience, & par son habileté. Avant que de partir , il reçut encore le déplaisir de se voir contraînt malgré lui de mettre un Prévôt des Marchands de la main des Frondeurs, un nommé le Fevre; ce qui, dans l'état des choses, n'étoit pas une affaire de petite conséquence. Il étoit aisé de voir, que par cette conduite, ils vouloient demeurer les Maitres dans Paris, non seulement par la Puissance du Duc d'Orleans, mais encore par la leur propre. Il sembloit aussi, que le Duc de Beaufort, mrès avoir attrapé la Survivance de l'Amirauté, vouloit tout de nouveau, & malicieusement, se remettre aux bonnes graces du Peuple, en publiant, comme il affectoit de le faire, qu'il étoit mal fatisfait du Ministre.

> Toutes ces Perfidies Frondeuses, n'empêchérent point la Reine de

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 483 partir pour aller en Guienne. Elle 1650. courut où la nécessité l'appelloit; &, n'aiant tardé à Paris que quatre ou cinq jours, elle en partit le quatriéme de Juillet, pour aller par Fontainebleau, où elle se reposa quelques jours. On laissa donc à Paris le Duc d'Orleans, le Garde des Sceaux de Chateauneuf, & toute la Fronde; &, des personnes fideles à la Cour, le seul le Tellier , Sécrétaire d'Etat , y demeura, pour s'appliquer tout entier au Service du Roi, & aux intérêts particuliers du Ministre, dont il s'acquitta fidélement, & avec cette habile & finguliere prudence qui lui étoit naturelle.

Les Ducs de Bouillon & de la Rochefoucault, connoissant que le dessein, que la Reine avoit fait d'aller en Guienne, leur donneroit beaucoup de peine, engagérent de plus en plus le Parlement de Bourdeaux dans leur Révolte, & par conséquent dans les intérêts des Princes. Pour embrouiller d'avantage les Affaires, ils firent résoudre cette Compagnie d'envoier une cèlèbre Députation au Parlement de Paris, elle arriva aussilant de Raris, elle arriva aussilant de Raris de Raris de Rariva de Raris de Rariva de Ra

484 Memoires pour servir 165c. tôt après que la Reine en sut partie.

Ces Députez se présenterent au Parlement le sixieme de Juillet. Ils furent reçus les Chambres assemblées, & traitez favorablement. Celui, qui portoit la parole, fit un long Difcours : il demanda la protection de cette Compagnie fur les infractions que le Duc d'Epernon avoit faites de la Paix, qu'ils avoient obtenue du Roi par leur recommandation : il éxagéra infiniment les violences de ce Duc: il justifia sa Compagnie, fur ce qu'elle avoit fait en faveur de Madame la Princesse, & protesta de leur fidélité au Roi : il conjura le Parlement, de ne les pas abandonner, & lui fit connoitre de qu'elle conséquence étoit pour leur Compagnie, pour eux, & pour tous les François, l'Observation des Priviléges de la Déclaration du Roi, du vingtieme Octobre, domice à Saint Germain, en faveur des Prisonniers d'Etat: &, pour cet effet, il suplia très humblement le Parlement, de se vouloir joindre avec eux, pour ensemble demander au Roi & à la Reine la Liberté berté des Princes, que tous les gens 1650. de bien devoient souhaiter. Le Duc d'Orleans, qui étoit présent, & qui ne vouloit pas laisser aller cette Affaire si avant, dit tout haut, qu'il ne falloit point écouter ni répondre à ces Députez, puisqu'ils venoient d'un Parlement rebelle, qui publiquement

avoit traité avec l'Espagne.

Le Député répondit hardiement à ce Prince, qu'il n'étoit pas vrai que le Parlement de Bourdeaux eut traité avec les Ennemis; qu'il étoit fidele au Roi, exemt de ce Reproche, & nullement capable de manquer à la fidélité qu'il lui devoit; que quand même cela seroit, ils n'auroient suivi que l'exemple des plus qualifiés de France, squi dans leurs besoins en avoient fait autant: voulant peut-être parler du même Duc d'Orleans, & de quelque Particuliers de ce même Parlement à qui sa Harangue s'a-L'Avocat général, parlant dresloit. de la Prison du Prince de Condé, conclut que cette Affaire étoit le secret de l'Etat, & qu'il n'appartenoit point aux Sujets de disposer ni ordone ner de ces choses.

On

On délibéra là-dessus. Plusieurs du Parlement parroissoient affectionnez aux Prince, & leur chaleur étoit visiblement augmentée en leur faveur. Quelqu'un éxagéra fort éloquemment, qu'il étoit honteux à la Compagnie d'avoir besoin des Remontrances du Parlement de Bourdeaux, pour penser à la Liberté d'un Prince, que Paris, plus que nulle autre Ville, devoit honorer. Il dit qu'ils avoient tous reffentis les effets de la valeur, aiant affûré leur repos, & leurs vies, par fes Veilles & par les belles Actions qu'il avoit faites. Un autre dit, qu'il en falloit venir à la fource de tous ces maux, & qu'il falloit chasser le Cardinal, & s'en tenir à l'Arrêt' prononcé contre lui dans leur Compagnie. Sur cet Avis, plusieurs criérent, que cela étoit bien dit. Ce bruit fut appailé par l'henre qui sonna, & qui sit finir l'Assemblée; & le résultat fut remis au lendemain.

Le 7. Le septieme, on acheva la Délibération commencée. Soixante & dix allérent à faire des Remonstrances à la Reine, pour la Libetté des Princes, & quelques autres à faire sortir seule-

ment

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 487 ment le Prince de Conti, à cause de 1650. la foiblesse de sa santé. Le Prémier Président, malgré l'Affection qu'il» avoit pour ce Parti, fut d'avis qu'il étoit bon de demander la Liberté de tous; mais, qu'il falloit attendre que les choses fussent en état, que par leur fortit la Paix demeurat fermément établie en France; & dit, qu'il n'y avoit pas d'apparence, de demander cette grace à la Reine, lorsqu'une Guerre Civile allumée pour eux étoit prête de mettre la France à feu & à fang. Cet Avis sut suivi de plufieurs; mais enfin, celui de Brouffel prévalut sur les autres qui fut de députer vers la Reine, pour lui faire de très humbles Remontrances sur les Plaintes & la Requête du Parlement de Bourdeaux, fans expliquer comment, & particulariser le point principal des Princes, laissant par cette voie une certaine liberté aux Députez de traiter doucement avec la Cour, & de s'accomoder aux volontez du Ministre; ce qu'il fit exprès pour favoriser les Frondeurs, qui, sur le Chapitre de la Prison des Princes, étoient de même sentiment que X 4

488 Mémoires pour servir 1650. le Cardinal. Les partisans de Broussel, ajoutérent à son Avis, de saire choisfir ceux de la Compagnie, qui devoient être les plus agréables à la Reine. On nomma le Président de Bailleul, pour Chef de le Députation, homme de bien, & fort obligé à cette Princesse par les bien faits qu'il en

> ne pouvoir lui dire que des choses proportionnées à son devoir.

Le Duc d'Orleans, pour empêcher que le Parlement ne s'engageat trop fortement à favoriser la sortie des Princes, sous prétexte de contenter le Parlement de Bourdeaux, promit en pleine Assemblée de faire rappeler le Duc d'Epernon, & assûra la Compagnie, qu'il ne retourneroit plus dans fon Gouvernement. Il donna cette parole sans l'aven de la Cour, & le Ministre en fut fâché, par ce qu'il favorisoit le Duc d'Epernon: non qu'il approuvât sa hautaine & superbe manière d'agir, qui a toujours été blamée de ceux qui le connoissoient; mais, parcequ'il destinoit une de ses Nieces, Mademoiselle de Martinozzi. au Duc de Candale. Les deffauts du

avoit reçus; &, par consequent, il

### à l'Histoire d'Anne d'Autriche 489

Pere étoient excusez par les belles qua- 1650, litez du Fils; qui, outre son mérite, avoit encore de grands Etablissements, qui plaisoient à celui qui en vouloit faire un Neveu.

Le Cardinal, sachant ce que le Duc d'Orleans avoit promis aux Bourdelois, contre le Duc d'Epernon, squt aussi que ce Prince avoit dit tout haut parlant de lui, qu'il le chasseroit s'il ne faisoit revenir ce Duc. Le Ministre, oubliant sagement cette dure menace, afin d'ôter au Duc d'Orleans le prétexte de se plaindre de lui, & à la Guienne celui de se révolter contre le Roi, manda au Duc d'Epernon de venir à la Cour: &, comme il y réfistoit, il lui envoia Roquelaure; lui dire que c'étoit tout de bon, qu'il desiroit qu'il ses rendit auprès du Roi; mais, il lui fit savoir ses volontez avec tous les adoucissemens nécessaires à guérir ce Cœur si hautain, & ils n'en furent pas plus mal ensemble.

Pendant que toutes ces choses se passoient, le Roi continuoir son voiage, & approchoit de Bourdeaux le plus qu'il lui étoit possible. Les sal ges de cette Ville voulurent conseiller 1650. les autres d'obéir au Roi. Il y en eut qui parlérent fortement dans les Assemblées publiques contre la Rebellion, & selon ce qu'ils devoient au Roi. Beaucoup de ceux de ce Parlement, qui vouloit éviter les maux de la Guerre, firent leur possible pour persnader leur Compagnie, de se détacher des intérêts du Prince de Conde, & de chasser de leur Ville, tout au moins, les Ducs de Bouillon & de la Rochefault. Madame la Princesse, confeillée par ces deux Généraux, les feules colonnes qui foutenoient fon Parti s'en alla au Parlement & favorifée du Peuple, qui choisit toujours ce qui lui est le plus contraire, seur si fortement renouveller par la pitié les fentimens d'affection qu'ils avoient pour Monsieur le Prince, que ce même jour il fut resolu, que l'Union des Princes , & du Parlement , subsiste. roient, & qu'on se prépareroit à soutenir la Guerre; déclarant néanmoins, comme font des Révoltez ordinairement, qu'ils étoient bons Servireurs du Roi. Ils ne députérent point vers Leurs Majestez; mais, ils envoiérent un nommé Voisin à Paris, avec des Lettres

### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 491

Lettres pour Guyonnet , leur Dépu- 16;0. té ordinaire, pour avertir le Parlement de leur Arrêté, & pour le prier de leur donner sa protection. Ils assurérent Madame la Princesse, le jeune Duc d'Anguien son Fils, & leurs Serviteurs & Amis, qu'ils pouvoient vivre en repos sous l'Autorité Roiale, & celle de leur Compagnie.

La Reine envoia de Poitiers un dessein à Bourdeaux, avec des Lettres du Roi pour le Parlement, & d'autres du Sécrétaire d'Etat à l'ordinaire, pour les avertir de la venue du Roi-& de la Reine, afin qu'ils députatiene vers Leurs Majestez, sclon la coutume. & leur devoir.

On résolut dans ce Parlement de ne point députer, mais de faire de très humbles Remonstrances par écrit: & pour faire connoitre qu'ils ne vouloien point abbandonner les intérêts de Madame la Princesse, ils dirent qu'ils ouvriroient leurs portes au Roi comme bons & fideles Sujets de Sa Majeste; mais, qu'ils ne vouloient point de Mazarin, qui étoit leur Ennemi capital; qu'il avoit toujours protégé les injustices du Duc d'Epernon, X 6.

#### 192 Mémoires pour servir

1650. contre eux; & que cela étant ils ne pouvoient pas avoir de confiance en lui. Après avoir fait de telles Déclarations, afin qu'ils pûssent dire qu'ils n'étoient pas rebelles au Roi, ils trouvérent à propos de renvoier de leur Ville cet Espagnol nommé Dom Osorio, pour le cacher du moins aux yeux de leur véritable Maitre.

Le Ministre ne s'étonna pas de cette hardiesse; mais, connoissant combien il étoit difficile d'entreprendre le châtiment d'une Province, foutenue par le Roi d'Espagne, & par tant d'habiles gens, il voulut selon sa coutume mettre l'Affaire en Négociation. fit écrire, par un nommé la Vie, à un Conseiller de ce Parlement nommé Mirat, & lui fit donner un Rendez-vous pour conférer enlemble des Propositions qui se pouvoient faire au Parlement. Le Cardinal leur fit espérer, que moiennant leur obéissance, il redonneroit la liberté aux Princes. On écouta, on répondit; mais, comme, le Parlement, & les Ducs de Bouillon & de la Rochefoucault, à qui on en fit part, ne trouvérent pas de sureté dans ces douces paroles, elles les n'eurent d'autre effet, que celui 1650. d'un amusément inutile.

La Cour étant arrivée à Libourne, le Parlement alors, ne pouvant éviter de rendre à Leurs Majestez les marques de leur respect, leur envoia une Députation de plusieurs Conseillers, & d'un Président. Ce Président dit de belles parolles au Roi & à la Reine, qui ne significient rien; &, de même, la Reponse sut douce, & capable de les convier à quelque re-

pentir.

Le Comte d'Ognon, Lieutenant de Roi dans le Gouvernement de la Rochelle, de l'Ile de Ré, d'Olleron, & de Brouage, depuis la mort du Duc de Brezé son Maitre, étoit demeuré dans ce Poste de sa propre Autorité. Le Roi lui envoia commander de le venir trouver: il s'excusa sur ses incommoditez, & n'alla point à la Cour. Le Ministre vit alors clairement qu'il y avoit beaucoup à crainére de ce côté là ; mais, comme il connut que c'étoit un mal sans remede, il fit semblant de le tenir pour excusé. Il jugea que le desir de la Duché, ou d'un Bâton de Maréchal de France, étoit X 7

1650. étoit la cause de sa Desobéissance, & qu'avec l'un de cès avantages il feroit content. Il sit négocier avec lui, & ce Rebelle sit esperer au Mi-nistre, qu'il ne seroit pas si cruel à lui même, que de refuser les graces qu'on lui offroit.

> Les Espagnols voulant réparer leurs pertes passées par l'état présent de nos Affaires, assiégérent & prirent en Italie \*Portolongone, & Piombino, qui nous avoient conté beaucoup d'argent & de peines. Ils gagnérent alors en tous lieux. Ils assiégerent la Capelle, qu'ils prirent fort aisément, parceque le Maréchal Du Plessis, depuis le départ de la Cour, n'avoit reçû au-cun secours; & son Armée, n'aiant point été parie, ne pouvoit lui servir que pour secourir les places les plus importantes. Apiès avoir vu malgré lui la perte de la Capelle, qui avoit été accompagnée de la présence de l'Archiduc, il se retira vers Reims, afin de conserver la Champagne. Le Vicomte de Turenne, assisté des forces du Roi d'Espagne, alla assiéger Rhetel, & en deux jours il se rendit le Maitre de cette Place.

Guion?

## à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 495

Guionnet, Député de Bourdeaux, 1650. après avoir reçû les ordres de fa Compagnie, qui lui avoient été envoiez, comme je l'ai déja dit, par Voisin, demanda Audience au Parlement. Le Duc d'Orleans la retarda quelques jours; mais enfin, les Chambres s'étant assemblées, elle lui fut accordée le fixieme d'Aout. Le Duc d'Orleans, pour arrêter le bruit qui se faisoit en sa-faveur proposa de lui même au Parlement, la Révocation certaine du . Duc d'Epernon, qu'il avoit déja promise, l'Etabliffement d'un autre Gouverneur à sa Place, sûreté pour Madame la Princesse & pour le Duc d'Anguien, Amnistie générale pour ceux des Bourdeaux, & Abolition pour tous ceux du Parti des Princes qui la demanderoient, & rentreroient dans leur devoir; & voulut que le Regître du Parlement en fût chargé.

Il y cut grande contestation entre les Serviteurs du Duc d'Orleans, & ceux des Princes, sçavoir si on accepteroit les Propositions du Duc d'Orleans, qui paroissoint justes aux gens de bien, qui plaisoient aux

Fron-

1650 496 Mémoires pour servir

Frondeurs, & qui d'ailleurs étoient dures à ceux du Parti des Princes. Elles présagoient la Paix de Bourdeaux, & la durée tranquile de leur Prison. C'étoit ce qui, de toutes les manieres leur devoit être le plus contraire. Il fut enfin résolu, qu'on en délibéreroit, & les Gens du Roi prirent leurs Conclusions, qui alloient à les recevoir. Ils y ajoutérent seulemen de suplier le Roi, d'emploier les remedes extraordinaires, pour appaiser les Troubles de l'Etat, qui sembloient devoir augmenter tous les jours, & la Délibération fut remise au huitieme.

Ce jour là, plusieurs Avis furent ouverts. Broussel, le Coadjuteur, & beaucoup d'aurres du Parti des Frondeurs, furent d'Avis d'accepter les Propositions du Duc d'Orleans, Des-Landes-Paien ouvrit l'Avis pour la Liberté des Princes, & y mêla quelques paroles contre le Cardinal. Le Président Viole s'étendit fort au long, & conclut ouvertement qu'il falloit éloigner le Ministre; & , s'expliquant plus particulièrement, il dit, qu'il ne le croioit pas mal intentionné;

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 497 né, puisque les grands biens qu'il165c. avoit reçûs de la France, l'obligeoient affez à la fervir de toutes ses forces; mais qu'il le falloit éloigner, ou comme ignorant, ou comme malheureux. Coclé, homme de bien & fans Faction, en ouvrit un autre, qui alloit à faire des Remontrances au Roi pour mettre les Princes en Liberté, lorsque le bon état de la France le permettroit, & que ceux qui avoient pris les armes pour eux les auroient quitées. Il ajouta que Monsieur le Duc d'Orleans seroit suplié d'en être le Médiateur. D'autres Conseillers en proposérent de fort ridicules; mais, il n'est pas juste, pour l'honneur de cette grande Compagnie, de les faire sçavoir. Comme les Serviteurs des Princes étoient instruits par l'exemple des Frondeurs, ils firent crier ce jour la au tour du Palais, Point de Mazarin. Ils avoient intention, en lui faifant peur, de l'obliger à s'accommoder avec eux, & de leur ouvrir les portes de leur Prison.

Lorsque le Duc d'Orleans voulut fortir du Palais, il sut incommodé de 1650. de la presse des Crieurs, & l'on cria · fortement aussi contre le Duc de Beaufort, l'appellant Mazarin; ce qui fit apperçevoir à la Fronde, que de la même maniere qu'elle avoit frondé le Ministre, les Princes le fronderoient à leur tour, & qu'il falloit qu'ils se préparassent à se bien deffendre. Ces favorables dispositions pour les Princes rendoient les esprits de leurs Ennemis plus susceptibles de se lier à eux. Elles furent cause que les soins de la Princesse Palatine commençoient à produire de grands Elle traitoit avec tous, & particuliérement avec Madame de Chevreuse : elle étoit celle, qui laifsoit le plus voir, qu'elle étoit assez disposée à écouter les propositions qu'on lui faisoit, & que l'alliance du Sang de Bourbon ne lui déplaisoit pas; mais, tous ces defleins n'étoient pas encore dans leur perfection. Coadjuteur y réfistoit plus opiniatrément que les autres, & le Duc d'Orleans en étoit encore entiérement éloigné.

Le neuvieme, le Président de Thoré, Fils du feu Sur-Intendant

à l'Histoire d'Anne L'Autriche. 499 d'Hemeri, à qui étoit demeuré la 1650. voix, recommença la Délibération. Comme il n'étoit pas tout-à-fait sage, fon Avis fut à demi contre le Cardinal, & à demi pour les Princes. Il y en eut beaucoup qui furent d'Avis d'ajouter quelque chose aux Propositions de Monsieur le Duc d'Orleans. En voici les principaux Articles. Que les Ducs de Bouillon & de la Rochefoucault, & ceux mêmes qui avoient été forcés de recourir à des remedes étrangers, fussent nome. ment compris dans l'Amnistie; que le Vicomte de Turenne pût revenir; que l'on sît surseoir le rasement de Verteuil, Maison du Duc de la Rochefoucault; que dans la revocation du Duc d'Epernon, on expliqueroit aussi l'exclusion du Duc de Candale son Fils, & du Chevalier de la Valette son Frere batard; que l'on sit surseoir tous actes d'hostilitez; que cependant le Parlement continueroit d'être assemblé, jusques à l'entière éxécution de la Paix de Bourdeaux; que le Duc d'Orleans promettroit sûreté qu'on ne rétabliroit point le Chateau Trompette; & qu'on expli3650 pliqueroit le mot de foumission que devoient rendre ceux de Bourdeaux au Roi, afin qu'ils ne fussent point obligez de voir malgré eux le Car. dinal.

> D'autres furent d'Avis de faire instance pour la Liberté des Princes; &, à cause des maux qui en pouvoient arriver, de députer trois de Messieurs du Parlement, pour aller traiter avec eux dans le Bois de Vin? cennes, & prendre fûreté desdits Princes, pour ce qui regarderoit la Paix du Roiaume. Plusieurs autres furent ouvertement d'Avis de faire des Remontrances à la Reine contre le Cardinal Mazarin, disant qu'il étoit la cause de tous ces maux, & que la reconciliation de la Maison Roiale ne se pouvoit faire, qu'après qu'il ne seroit plus à la Cour. Ils firent ensuite contre lui toutes sortes d'imprécations, avec des paroles qui marquoient leur mépris & leur haine.

> Le Duc d'Orleans les interrompit par plusieurs fois, disant qu'il ne s'agissoit pour lors que de la Paix de Bourdeaux, & que ceux de ce Parle-

ment

a'l Histoire d'Anne d'Autriebe. 501 ment ne parloient positivement dans 1650. leurs Lettres, ni des Princes, ni du Cardinal; qu'ils demandoient seulement pour principal article d'être délivrez du Duc d'Epernon; & que si on faisoit tant de Propositions nou-

velles, qu'il retireroit fa parole, &

ne se mêleroit plus de cette Affaire. Tous ces Avis différens revinrent à deux principaux , qui furent long. tems balançés; celui d'accepter les Propositions du Duc d'Orleans, & celui de la Liberté des Princes, quand les Rebelles auroient mis bas les armes. De celui-ci, il y en eut soixante & dix; car, la plus grande partie de ceux qui avoient été contre le Cardinal, dont il y en avoit eu environ quarante, revinrent à cet Avis, hormis treize: & du prémier, il y en eût cent douze, qui fit que l'on accepta purement & simplement les Propositions du Duc d'Orleans, sans les expliquer, ni les entendre autrement; & on ajouta même de fignifier au Parlement de Bourdeaux, que le Parlement de Paris les trouvoit justes, & tout-à-fait équitables, & qu'ils s'en devoient contenter. Comme

#### 502 Mémo res pour servir

1650. Comme on avoit envoié au Roi des Députez, pour lui rendre raison de ce qui avoit été fait au Parlement, en faveur des Bourdelois, aussi-tôt après le partement de Sa Majesté, il fut arrêté aussi qu'on envoieroit lefdites Propositions à leurs Députez,

afin de les faire agréer au Roi. Le Duc d'Orleans dit aussi qu'il écriroit au Roi, pour faire surseoir tous actes d'hostilité. On voulut faire aussi-tôt entrer les Députez du Parlement de Bourdeaux, pour leur fignifier l'Arrêt; mais, comme ils avoient pressenti, que ceux qui leur étoient affectionez n'avoient pas pû faire aller les choses dans l'extrémité du desordre, Guionnet seul s'y trouva, qui n'étoit pas celui qui avoit été envoié porter la Lettre, & il fut dit que le Duc d'Orleans leur envoieroit ses ordres. Ce Prince, en s'en allant, trouva encore des Crieurs contre le Mazarin; mais, cela fe passa plus modérément que le jour précédent. Il attira même le respect de cette Populace; par la grande quantité de personnes de qualité, qui, ce jour-là, voulurent l'accompagner.

### à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 503

Tandis que toutes ces choses se 1650. passent à Paris, le Roi, qui étoit à Libourne, avec une affez belle Armée, témoigna vouloir affiéger la Ville de Bourdeaux. La présence du Souverain déplait toujours aux Sujets Rebelles. Des Canons, de bons Soldats, & de bons Capitaines, sont des objets facheux à des Criminels, qui sentent leur faute, & qui connoissent qu'ils méritent de grands Châtimens. Les Bourdelois en furent étonnez, & sans l'espoir qu'ils avoient au secours du Parlement de Paris, qu'ils voïoient être aussi mal intentionné qu'eux, ils auroient eu de plus grandes fraïeurs. Enfin, pressez par leur devoir, & par leur crainte, ils envoiérent d'autres Députez au Roi & à la Reine. Ils furent plus humbles que les prémiers, & firent à Leurs Majestez une Harangue plus soumise, & qui paroissoit implorer leur miséricorde. La Reine même à son retour, me fit l'honneur de me le dire. Ce ne fut pas fans remarquer la peur qu'on lui avoit vouls faire de ces Peuples, pour l'empecher d'y aller, & cette Princeffe

### 504 Memoires pour servir

1650. cesse y ajouta qu'elle avoit toujours reconnû que la présence du Roi avoit Le 2. de grands charmes, pour changer les Aoút. cœurs qui lui sont soumis par l'ordre de Dieu. & de leur Naissance.

> Ce fut en ce même mois, la veille de la Fêre de Notre-Dame d'Aout, que ma Sœur me quitta, pour entrer dans le Couvent des Filles de Sainte Marie de Saint Antoine, où elle a pris l'habit en mille six cens cinquante. Sa vertu étoit estimée de tous: elle étoit aimable, bienfaite, intérieurement toute sainte, & l'excès de sa Sagesse joint à la beauté de son Esprit, lui avoit fait donner le nom de Socratine. Malgré les charmes de la Cour, elle préféroit souvent les Maifons des Pauvres au Cabinet de la Reine; & l'Amitié qu'elle avoit pour mon Frere & pour moi, quoique grande, le céda à l'Amour qu'elle eur pour Dieu. Je veux mettre ici la Lettre qu'elle m'écrivit en me quitant, & qu'elle laissa sur sa table. El. le ne convient point à mon sujet; mais, j'espere, du moins, qu'elle édifiera ceux qui préférent le Ciel à la Terre, & qu'on me pardonnera . · si

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 305 je m'honore d'être la Sœur d'une si 1650 digne Religieuse.

# L E T T R E DE LA MERE MAGDELEINE EUGENIE BER-

Sœur, que je vous deman-,, de pardon de vous avoir quitée, & ,, que je vous conjure de vouloir imi-, ter notre bon Pere Abraham, qui, ,, à la voix de Dieu, qui lui deman-,, doit son Fils bien aimé, prit lui , même le couteau, pour le lui facrifier, & avec lui tout son Amour. & toutes ses tendresses. Comme , alors Dieu voulut bien se contenter " de l'obéissance du Pere & du Fils, peut-être aussi se contentera t-il de ,, la nôtre, & nous fera la grace un ,, jour de nous réunir ensemble, en , lui, & pour lui, plus étroitement ,, encore que nous ne l'avons été. , Mais, cependant, mettons nous Tome III. . CR

1650., en etat l'une & l'autre, d'accom-, plir, sa sainte volonté, sans aucu-, ne réserve; car, autrement, notre sa facrifice ne lui feroit pas agréable. , Après cela, attendons de sa bonté & de sa miséricorde ce qu'il ordon-, nera pour notre bien, &t sa plus , grande Gloire. J'aurois plûtôt exé-,, cutée mon dessein, si j'avois pû plû-, tôt m'arracher d'auprès de vous; ,, & je ne crois pas que je l'eusle ja-,, mais pû faire, si Dieu ne m'eut , donné pour cela une force extra-" ordinaire, & ne m'y eur nécessitée, en me mettant en état de ne pous; voir demeurer auprés de vous sans , souffrir des maux étranges: principalement depuis que l'Affaire de 33 Mademoiselle de Bui arriva, qui yous fit deviner la mienne; car, en cette occasion, vous me témoigna-, tes tant de bonté & de tendrelle, & ce fut pour la mienne une si ru-,, de épreuve , que vous me pensates , faire mourit. Je vous conjure, si , vous voulez que je vive, de vous consoler de notre séparation présen-, te, & d'acquiescer aux volontez de , notre Pere , & souverain Maitre. " Te

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 507

3, Je vous promets que je vous tien- 1650.
3, drai la parolle que je vous ai don3, née, & que de plus je ne m'enga3, gerai, à rien sans votre permission.
3, Ne me venez point voir si tôt;
3, car, je vous avoue, que je n'ai pas
4, encore de force à votre épreuve:
5, & si je ne vous avois suie; je
5, n'aurois pas vaincû en ce combat,
6, où il falloit que Dieu restât le Mai5, tre. 3,

La Reine répondit par écrit à la Députation de Bourdelois. On leur fit savoir que le Roi étoit assez bon, pour leur pardonner, & leur donner l'amnistie dont ils avoient besoin, pour effaçer le crime de leur Rebellion; mais, qu'il vouloit savoir, prémiérement que de traiter avec eux d'aucune chose, s'ils vouloient recevoir le Roi comme leur Maitre, avec la dignité & la sureté requise à sa Personne, ou maintenir contre lui les Ducs de Bouillon & de la Rochefoucault, déclarez Criminels de Leze-Majesté par tous les Parlemens? Ils dirent qu'ils n'avoient point le pouvoir de répondre à ces Articles; mais, qu'ils Y 2

508 Memoires pour servir

1650. qu'ils en feroient leur rapport à leur Compagnie, & en rendroient réponfe avant le cinquieme du même mois.
Le Ministre, pour continuer de montrer aux Bourdelois, & à ceux qui
foutenoient leur devoir, envoia quelques Trouppes commandées par le
Maréchal de la Meilleraie assiger un
petit Fort nomme Voies, qui sur pris
aussistic: &, pour épouvanter ceux
de Bourdeaux il sit pendre celui qui y
commandoit; leur montrant par cette
vigueur, qu'ils devoient tour craindre, & qu'il est dangereux de manquer de sidélité à son Roi.

Le Duc de Bouillon, Maitre de Bourdeaux & de la Populace, aiant fû cette éxécution, les anima tous à la vengeance; &, sans tarder un moment, il envoia querir un Capitaine du Régiment de Navailles, qui avoit été pris Prisonnier dans quelque autre ocasion. On trouva ce Gentilhomme qui joüoit avec des Dames, éxemt de toute crainte. Il le sit prendre, & dans la même heure le sit mourit, le faisant pendre par reptéailles, & enfaite attacher son corps sur la muraille de la Ville. Cette action fut louée

à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 509 de ceux qui ont pour Maxime qu'il 1650; ne faut point être tiran à demi, & que les grands hommes ne sauroient soutenir de hautes Entreprises, s'ils ne sont capables des grands crimes, comme des grandes vertus; les unes étant quelques sois nécessaires pour fourenir les autres. Mais ceux, qui en jugérent sur la Loi de l'Evangile, selon que le nom de Chrétien les y obligeoit, en eurent horreur; & la Reine m'a fait l'honneur de me dire depuis, qu'elle en fut touchée d'une douleur sensible. Je sçai de Langlade, qui étoit alors auprès de ce Duc, que lui même en souffrit de la peine : il connut le mal qu'il faisoit; mais, il se laissa conduire à la raison politique, qui le força de suivre les cruelles coutumes de la Guerre. Ses Amis ont dit de lui, qu'il étoit bon de son naturel, & que ce qui l'avoir rendû capable de cette barbare action ne l'empêchoit d'avoir pas dans son tempérament de la douceur & de la cordialité. Il fut fort malheureux d'avoir cru qu'un crime pouvoit trouver une excuse: il n'en a point contre la Loi-de Dieu, & l'Equité naturelle.

Par

#### 710 Mémoires pour servir

1650. Par l'ordre de la Reine, on continua la Guerre avec chaleur. Le Maréchal de la Meilleraie attaqua l'Ile Saint-George, où ceux de la Ville avoient des Troupes, dont ils faisoient leur capital. Après quelques volées de Canon, ils se rendirent à composition. Les Soldats, au nombre de trois cens, prirent parti dans les Troupes du Roi. Soixante & dix Officiers, qui s'y trouvérent, jurérent de ne plus servir contre le Roi, & furent traitez humainement, pour faire honte à l'inhumanité du Duc de Bouillon.

Le Duc de Candale fût envoié à Loches, où étoit alors le Duc d'Epernon fon Pere, qui n'étoit point venu à la Cour, malgré les ordres fu'il en avoit reçus. Le dessein du Ministre étoit de le faire consentir, que l'on donnât le Gouvernement de Guienne à Monssieur Frere unique du Roi, asin d'ôter aux Rebelles tout prétexte de se plaindre. Ces Peuples avoient une juste aversion pour leur Ennemi le Duc d'Epernon, qu'ils appelloient leur Tiran; car, selon ce qui se disoit, il en avoit les actions.

#### à l'Histoire d' Anne d' Autriche. 511.

tions. Dans toute sa vie il a paru, 1650. qu'il étoit dur, & trop hautain. étoit foupconné d'avoir empoisonné sa prémiere Femme, la Duchesse de la Valette, Sœur batarde du feu Roi, sur des jalousies, peut être mal fondées. l'ai ouï dire à la Reine d'Angleterre, qui l'avoit vue à sa Cour, & à la Reine aussi, qu'il avoit fort aimé Madame de la Valette, avant que de l'épouser; mais, que cette passion, au lieu de produire en lui les effets de l'Amitié, l'avoit porté à lui donner alors un foufflet, sur quelque petit dépit qu'elle lui avoit fait : que le feu Roi, le connoissant de cette humeur voulut rompre le Mariage, & que cette jeune Princesse, qui aimoit déjà le Duc d'Epernon, lui pardonna, & ne laissa pas de le prendre pour fon Mari. Elle eut sujet de s'en repentir; car, comme je le viens de dire, selon l'opinion des médisans. qui cst d'ordinaire le plus vraie, il lui en couta la vie. Il avoit épousé ensuite une Niece du Cardinal de Richelieu, qui, dans les commencemens de leur Mariage, avoit vêcu Y 4

1650. avec lui avec beaucoup de vertu. Elle l'avoit suivi en Angleterre dans ses difgraces, contre la volonté de son Oncle. Malgré cette conduite, il l'avoit si mal traitée, qu'elle auroit été un objet de compassion à toute la Cour, si dans la suite de sa vie elle n'avoit fait voir quelque diminution à ses prémiers sentimens. Enfin, ce Duc, qui n'étoit point Prince, quoi qu'il eut envie de l'être, n'avoit rien de bon que la Magnificence. Il vivoit en grand Seigneur; mais, cette seule bonne qualité, pouvant avoir pour fondement sa vanité & fon orgueil, on ne devoit pas l'en estimer davantage.

Les Députez de Bourdeaux ne revinrent point trouver le Roi, comme ils l'avoient promis. Le Duc de
Bouillon les empêcha de tenir leur
parole. Son dessein étoit, de faire
pousser leur Révolte le plus loin
qu'il lui seroit possible, tant pour
tâcher d'obtenir la Liberté des Princes, que pour en tirer de plus grands
avantages en son particulier. Ce qui,
depuis peu, s'étoit passé au Parlement de Paris, & les Propositions
du

## à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 513

du Duc d'Orleans les embarrassoient. 1650. On ne faisoit point de mention du Prince de Condé; & pour ui, & le Duc de la Rochefoucault, ils n'avoient tout au plus que le pardon & la sûreté; mais ils se deffendirent si hàbilement, que leur conduite par leur réfistance fut estimée dans les deux Partis, & les Princes eurent sujet de se louer de leurs services, & de leur fidélité. Comme je ne suivis point la Reine en ce Voiage, & que je n'aime à écrire que ce que je sçai parfaitement, peut être que jignore beaucoup de Particularitez, qui font pour l'ordinaire inféparables des grands Evénemens. Je puis direnéanmoins avec vérité, que les choses, dont mes yeux ne sont point lestémoins, je n'en parle que sur le récit des Acteurs, & sur ce que la Reine meme m'a fait l'honneur de m'en dire.

Environ dans ces mêmes jours que la Reine étoit occupée à vaincre les Bourdelois, la Duchesse d'Orleans accoucha à Paris d'un Fils, dont la paissance donna une grande joie au

Y 5

# 514 Mémoires pour servir

celle qu'il en reçut, par les seux de joie qui se firent dans les rues. & par des marques d'une allegresse publique & très sensible; mais, cet Enfant ne vêcut gueres, & sa naissance

fut fuivie d'une prompte mort.

L'Armée Espagnole étoit alors sur notre Frontiere, puissante, & pleine de belles espérances, qu'elle devoit conçevoir de sa force, & de notre foiblesse. Elle s'avança vers Reims; mais, cette Ville fut conservée par la présence du Maréchal du Plessis, qui prit toutes les précautions nécessaires pour empêcher ses progrès. L'Archiduc occupa Neucastel, Pontaverre, & Basoches, où il voulut demeuter quelques jours. Le Marquis d'Hocquincourt, qui eut la hardiesse d'attaquer quelques Trou-pes des Ennemis sut battu, & poussé jusques dans Soissons, & peu sen fallut qu'il ne fût pris prisonnier. Quelques autres Troupes de l'Armée du Vicomte de Turenne commandées par Boutteville, vinrent hardiment jusques à dix lieues de Paris. pour nous faire la Guerre, & beau-COUP

coup plus pour nous faire peur.

Boutteville réüssit dans son des-Les Païsans, & toute la Noblesse de Picardie, qui vint se sauver dans Paris, y causa une étrange ru-Ce lieu étoit plein de tant de Factions, que les Grands & les Petits avoient plus de joie que de douleur, de voir l'Archiduc proche de nous; & chacun étoit plus attentif à faire servir ce desordre à ses desfeins, qu'à s'opposer à l'Ennemi. Le Duc d'Orleans, qui vit que le Vicomte de Turenne ave ses Troupes pouvoit venir jusqu'au Bois de Vincennes enlever Monsieur le Prince, reprit de nouvelles inquiétudes, & les Frondeurs se servirent de cette occasion pour lui conseiller de le faire amener à la Bastille, de sa scule Autorité. Il en parla à le Tellier , Sécrétaire d'Etat, qui s'y opposa vigoureusement : &, après beaucoup de consultations & de mauvaises heures, fur l'inquietude que cette Affai-

re donna aux uns & aux autres, if fut conclu qu'on les ôteroit du Bois de Vincennes, & qu'on les meneroit à Marcoussi, sous bonne garde, au Y 6

delà

#### 516 Mémoires pour servir

1650 delà de la Rivierre de Seine & de la Marne, attendant que la Reine en ordonnât à sa volonté.

> Madame, dans ces occurrences. conseilla Monsieur de mettre le Prince de Condé en liberté, & de marier son Fils le jeune Duc d'Anguien à une de ses Filles. Il n'approuva point alors cette proposition, quoiqu'elle fût raifonnable à fon (gard. Il n'étoit pas d'humeur à se résoudre si facilement, & il falloit qu'il attendît quelque tems, & que les conseils de ses Conducteurs le forçassent d'y penser. Les Frondeurs ne lui parloient encore que de se rendre le Maitre des Prisonniers, afin d'en disposer à sa fantaisse; &, cependant, ils donnoient de douces espérances à ceux de leur Parti & affûroient leurs Amis, que si une fois le Duc d'Orleans les avoit en fon pouvoir, il les feroit sortir aussi-tôt : mais eux n'ôsoient se confier en leurs promesfes, & auroient mieux aimez traiter avec le Ministre. Le Coadjuteur, sur tout, leur étoit odieux, parce qu'il avoit fait connoitre dans tous les tems qu'il n'aimoit pas Mr. le Prin

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 517 ce, & qu'il l'étoit incapable de de meurer dans un état de modération

& de fagesse. Parani ce trouble universel, il arriva un Trompette de l'Archiduc, qui paroissoit envoié par lui au Duc d'Orleans, & qui disoit s'adresser à tous les bons François. Ce Prince Allemand lui témoignoit desirer la Paix , & offroit d'y travailler avec lui, en lui faisant espérer ce bonheur à des conditions raisonnables. Cette Nouvelle donna de l'émotion & de la joie aux Parifiens : ils crûrent que c'étoit tout de bon que les Etrangers étoient devenus leurs Amis, & n'en apperçurent point la tromperie. Le Duc d'Orleans, aussi trompé que les autres, & enivré de la gloire qu'il crût recevoir en donnant la Paix à la France, répondit à l'Archiduc en des termes de grande civilité, & lui dépêcha un Centilhomme, pour l'affûrer qu'il étoit prêt d'en conférer avec lui. Il envoia auffi-tôt à la Cour, pour instruire la Reine & le Ministre des offres de l'Archiduc, & demanda le pouvoir de la traiter avec ce Prince. Le Ministre connut de quelle

Y 7

1650. importance étoit cette Affaire, & d'où venoit cette Intrigue. Il crut que Madame de Longueville, & le Vicomte de Turenne, avoient fait faire ce pas à l'Archiduc, pour le charger de plus en plus de la haine publique, & pour emouvoir Paris contre lui. Il ne fut pas content fans doute du Duc d'Orleans, de ce qu'il avoit écouté ces Propositions; mais, pour ne lui pas donner sujet de se plaindre, & aux Parisiens de crier, il lui envoia les pouvoirs nécessaires pour cela. Le Comte d'Avaux s'en mêla: il fut avec le Nonce à Soissons, pour s'aboucher avec les Députez d'Espagne; mais, ils ne s'y trouvérent point.

Il vint ensuite à Paris un certain Gabriel de Toledo, qui fut long-tems logé à Iss. Il faisoit espérer de la part de l'Archiduc de grandes choses. Le Peuple, par ces soibles apparences, aimoit déjà ce Prince d'Autriche, & dans les rues on lui donnoit de continuelles bénédictions. Le Vicomte de Turenne sit écrire au Peuple de Paris, ou bien les Créatures du Prince écrivirent pour lui

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 519 tout ce qu'ils desirérent. Ces Pla-1650, cards furent affichés par les Carefours de la Ville, où le Mazarinétoit injurié, & l'Archiduc loué, comme celui qui pouvant tout détruire vouloit néanmoins rétablir le Repos & la Paix dans l'Etat. Enfin, toutes ces illusions s'évanoui-

rent; & ce qui en resta fut la honte que devoient avoir ceux qui les avoient reçues comme des véritez.

La Reine, cependant, étoit occupée aux foins que lui donnoient le Siege de Bourdeaux. Les Propositions de Paix que le Duc d'Orleans avoit arrêtées dans le Parlement, n'avoient pas été tout-à-fait agréables au Ministre; mais, il jugea qu'il s'en pouvoit servir, pour obliger les Bourdelois à ne pas demander du Roi plus que ce qu'elles leur accordoient. Il voioit bien que le Parlement avoit en cette occasion trop entrepris sur l'Autorité du Roi, & que le Duc d'Orleans, malgré ses bonnes intentions, lui avoit laisse prendre trop d'avantage. Il reçût néanmoins tout ce qui venoit de fa part avec respect, & montra de voulois

120 Mémoires pour servir

3650. loir suivre ses sentimens; mais, it se résolut en faisant attaquer Bourdeaux, de se mettre en état de ne prendre conseil que de lui même.

Le Maréchal de la Meilleraie presfa la Ville: il donna le Commandement de l'Attaque du Fauxbourg Saint Seurin aux Marquis de Roquelaure, & de Saint-Megrin. Ces deux braves gens s'engagérent si avant, que le Maréchal de la Meilleraie aiant jugé à propos de changer ses ordres, ils ne purent pas lui obeïr. Le Combat fut rude de deux côtez. Ceux, qui y commandoient y firent des merveilles. De Chouppes, Riberpré, & Genlis, y furent blessez. Du côté des Affiégés, les deux Généraux, les Ducs de Bouillon & de la Rochefoucault, se trouvérent par tout : la desfence de leurs gens. Les -Roialistes attaquérent toujours vaillamment, & les Rebelles se deffendirent de même. Le Comte de Palluau fut repoussé en une demie lune qu'il voulut emporter, & par trois fois le Duc de la Rochefoucault la lui fit quitter, affisté des Gardes du Prince de Condé & des siennes; &,

AN . 18 8 5

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 521

s'il n'avoit point combattu contre le 1650. Roi, il auroit mérité beaucoup de

loüanges de sa valeur.

Pendant que le Ministre failoit la Guerre, il pensoit selon sa coutume à la Paix. Il consentit que le Duc de Candale fit venir Gourville à Bourg. Plusieurs grandes matiéres furent traitées en cette Conférence. Gourville, homme hardi fur les Propositions, & qui, selon ce qu'il lui convenoit de dire, & ce que la nécessité le forçoit de faire, se servoit également du Oui, comme du Non, ouvrit au Ministre, à ce qu'il m'a dit depuis, & sans dessein de le tromper, toutes les voies possibles pour l'Accommodement. Il offrit le Mariage du Prince de Conti avec Mademoiselle de Martinozzi sa Nicce : il lui offrit aussi que s'il vouloit mettre Mr. le Prince en liberté, les Ducs de Bouillon & de la Rochefoucault se mettroient volontairement en prison, pour lui répondre en leurs propres personnes de la fidélité & sincérité de Mr. le Prince. chercha les moiens de pouvoir le satisfaire en toutes choses, & n'oublia rien

1650, rien à lui dire de ce qui auroit dû lui plaire. Le Cardinal refusa tous ces Accommodemens, parcequ'il n'ôfoit le confier au Prince de Condé, dont il avoit été si mal traité, parce qu'il ne crut pas devoir manquer au Duc d Orleans, à qui il avoit promis de ne rien changer sur cet article sans fa participation. Il en falut donc venir aux Propositions de ce Prince, telles qu'elles étoient. Les Ducs de Bouillon & de la Rochefoucault, qui avoient amusé le Peuple de Bourdeaux, par l'espérance d'un grand secours d'Espagne, & d'une ermée Navale, ne pouvoient plus le tromper. Ils furent forcés de confentir à l'Accommodement, & a suivre les sentimens de ceux qui étoient effraiés des Armées du Roi. Le Duc d'Orleans envoia tout de nouveau du Coudrai - Montpensier au Cardinal, avec deux Conseillers du Parlement de Paris, pour le convier de donner la Paix à cette Ville rébelle, & n'oublia rien pour la faire conelure selon les affûrances qu'il en avoit déjà données.

Toutes les Négociations de part &

#### à l'Histoire d'Anne d'Autriche, 523

tre aiant eu leur effet, la Paix fut ac- 1650. cordée aux Bourdelois, selon la Déclaration donnée au Parlement de Paris. L'Amnistie générale fut donnée à tous. Il fut permis à Madame la Princesse de se retirer dans l'une de ses Maisons avec le Due d'Enguien son Fils, en Anjou, ou bien à Mouron : le nombre de la Garnison aiant été limité par le Roi. Ducs de Bouillon, & de la Rochefoucault, eurent sureté d'aller en leurs Maisons, & jouissance de leurs biens, avec toutes les douceurs qui accompagnent d'ordinaire une Paix : & la Déclaration du Roi en fut donnée le premier Octobre.

Le quatrieme du même mois, Madante la Princesse partit de Boutdeaux avec le Duc d'Enguien son Fils, les Ducs de Bouillon & de la Rochesoncault, & grand nombre de gens atrachés à son Service. Elle avoir dessein d'aller à Coutras. Le Maréchal de la Meilleraie, l'aiant rencontrée dans sa petite Galere, sit approcher son Bateau, pour la saluer, & lui faire la révérence. Elle lui dit qu'elle s'en alloit passer à Bourg, a

#### Mémoires pour servir

1650. vec intention de tenter les moiens de voir la Reine, pour se jetter à ses pieds; qu'elle croioit ne se pouvoir mieux addresser qu'à lui, pour en obtenir la permission; & qu'elle le prioit de retourner à Bourg. Il accepta cette commission, & alla le dire à la Reine, en présence de tout le monde. D'abord elle en parût surprise, & lui répondit qu'elle ne pouvoit pas la recevoir, & qu'elle n'avoit point de maison pour la loger. Le Maréchal de la Meilleraie, plein de bonne volonté. lui dit que Mada. me la Princesse étoit résolue de passer la nuit dans sa Galere, plûtôt que de ne la point voir; mais, que si elle l'avoit agréable, sa Femme la logeroit chez elle pour cette nuit. La Reine ne pouvant plus s'excuser y consentit, & un moment après on vit paroitre fur la Riviere cette Princesse avec toute sa Suite. La Reine envoia à sa descente, pour l'assurer qu'elle seroit la bien-venue; & Madame de la Meilleraie y alla aussi, pour l'accompagner chez elle. Dans ce même tems, le Ministre étoit allé à un rendez-vous qu'il avoit donné au Duc

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 525

de Bouillon. La Reine lui dépêcha 16502 un Courrier, pour le faire revenir, & à son retour il trouva le Duc de Bouillon chez lui. Ils furent longtems ensemble, & ensuite il fut chez la Reine, où un moment après se rendit Madame la Princesse. Elle fût reçue de la Reine en particulier, & le Ministre seul fut temoin des larmes qu'elle répandit. Elle se jetta à genoux devant la Reine, tenant le Duc d'Anguien son Fils de la main, & lui fit fon compliment avec quelques fanglots; & un de mes Amis, qui m'écrivit ce détail, me manda que la douleur l'avoit embellie. Cette Princesse n'avoit pas été jusqu'alors fort considérée dans sa Famille. Sa Naissance, quoique très noble, étoit fort au dessous de celle de Monsieur le Prince, & la solidité de son esprit ne reparoit pas ce défaut. Madame de Longueville, dont le mérite éclatoit en tous lieux, ne l'estimoit pas, & le mépris que Madame la Princesse sa Belle-Mere avoit pour sa race, & pour elle, joint à toutes ces choses, n'avoit pas peu contribué à son annéantissement. Elle avoit néanmoins

1650 moins des qualitez assez louables. Elle parloit spirituellement, quand il lui plaisoit de parler, & dans cette Guerre elle avoit paru fort zélée à s'acquiter de ses devoirs. Elle n'étoit pas laide: elle avoit les yeux beaux, le teint beau, & la taille jolie. Sans se faire toujours admirer de ceux qui la conduisoient, & de ceux qui étoient auprès d'elle, elle a du moins cet avantage d'avoir eu l'honneur de partager les malheurs de Mr. le Prince; ce qui répare en quelque maniere le malheur qu'elle a eu de n'avoir pu personnellement mériter, par de plus eminentes vertus, une réputation plus éclatante, & mieux établie.

Après qu'elle eut salué la Reine, les Ducs de Bouillon & de la Rochefoucault allérent souper chez le Ministre, où il est à croire qu'ils ne parlérent pas de bagatelles. Ils s'en allérent ensuite chez eux, lassés sans doute de leur mauvaise fortune; car, c'est toujours une chose facheuse, que de faire la Guerre contre fon Roi & fon Maitre. Quoi que cette Paix ne fut pas conclue tout à l'avantage

# à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 527

vantage du Roi, ni faite avec cette 1650. hauteur nécessaire au rétablissement de l'Autorité Roiale, il sembloit néanmoins qu'elle étoit commode au Ministre, & fort utile au Service du Roi. Par cette même raison, les Ennemis de l'Etat, les Frondeurs peutêtre, & sur tout ceux qui étoient du Parti des Princes, en étoient au desespoir. Le Roi & la Reine entrérent dans Bourdeaux, & n'y furent pas reçus avec la joie publique, qui accompagnent pour l'ordinaire les visites de cette nature. La Ville donna au Roi & à la Reine une Collation fort mauvaile, & un Feu d'Artifice de peu de beaute. Mademoiselle, qui avoit suivi la Reine en ce Voiage quasi malgré elle, cût un Bal, & tout ce qui s'y passa de plus mémorable, c'est que la Reine s'y enrhuma de chaud. Ce fut elle même, qui à son retour me conta toutes ces particularitez; & qui me fit l'honneur de me dire, que les mauvaises dispositions des esprits, plûtôt que le climat, avoient été cause de son mal. Les chagrins qu'elle avoit reçus en ce lieu, avoient été extrêmes.

1650. La corruption de la Révolte avoit imprimé, dans les Cœurs des Grands & des Petits de cette Province, un dégout de leur véritable devoir, qui força cette Princesse d'en avoir beau-

coup pour eux.

Le Cardinal Mazarin y fut mal re-çû: on ne lui fit point les compli mens dûs, en de telles occasions, à sa qualité de Prémier Ministre; & la Reine le sentit comme un outrage fait à sa personne. Elle ne tarda que dix jours dans Bourdeaux, & cette Ville ne méritoit pas d'en être honorée plus long tems. Sa présence étoit nécessaire à Paris. Elle partit malade de ce rhume, qui, au lieu de diminuer étoit beaucoup augmenté. En arrivant à Poitiers, elle tomba malade tout de bon d'une petite sievre continue; &, au bout de deux jours, son courage, qui ne l'abbandonnoit jamais dans les grandes occasions, la fit partir diligemment, pour avancer fon chemin, vers Paris. En arrivant à Amboise, elle fut contrainte d'y rester douze jours, parce que sa sievre & sa maladie augmentérent beaucoup, & la forcérent de se faire saigner plu-

sieurs sois. Madame de Brienne, qui 1650. eut l'honneur de la suivre seule en l'absence de ses Dames, me conta à son retour, que pendant ce voisge la Reine endura de grandes incommoditez. Sa maladie ne l'empêchoit pas de se mettre en carosse, depuis le matin jusques au soir, de la même maniere que si elle eut été en parfaite santé. Elle étoit triste, tant parce qu'elle fouffroit de sa fievre, que parce qu'elle n'étoit pas fatisfaite de l'état de ses Affaires. Avec tous ces maux, elle ne se plaignoit point : elle voïoit avec patience dans son carosse les jeux du Roi & de Monsieur, que la Jeunesse & l'Enfance convioient à se divertir, sans montrer d'en être incommodée, quoi qu'en effet elle le fût beaucoup. Un jour, que sa prémiere Chambre manqua d'arriver, cette grande Princesse avec un accès de sievre fort violent, & la lassitude du Voiage, fut contrainte d'attendre quatre heures, que son lit fut arrivé, dans une méchante hotellerie, où pour tout meuble on ne trouva qu'une grande chaise de bois. Reine s'y mit, & y demeura sans se Tome III. plain1650. plaindre, ni murmurer contre ses Officiers; disant à Madame de Brienne, qui lui tenoit la tête, Nous sommes toujours trop à notre aise, nous autres: il est juste que nous souffrions quelque fois. Etant arrivée à Fontainebleau, elle convia le Duc d'Orleans de la venir voir; mais, les Frondeurs voulurent l'en détourner, par de mauvaises raisons. Ils souhaitoient de le mettre en mauvaise humeur contre le Ministre, sur ce que l'on avoit mandé à ce Prince les longues Conférences que les Ducs de Bouillon & de la Rochefoucault avoient eues avec lui. Ce prétexte donna un fujet apparent aux Frondeurs de le décrier auprès de ce Prince, & de lui faire voir encore davantage combien il lui étoit important de ne pas laisser les Princes sous la Puissance du Ministre. La fidélité, qui l'avoit obligé de fermer les oreilles aux Propositions qu'on lui avoit saites à Bourdeaux, ne lui servit de rien; & ses Ennemis, soit qu'il fit bien, ou qu'il fît mal, de toutes les manieres travailloient incessamment à le détruire. Le Tellier me dit alors, que à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 531 dans le tems, que les Prisonniers 1650. avoient été transportez à Marcoussi, le Duc d'Orleans voiant combien ses intérêts l'obligeoient à se conserver la part qu'il devoit avoir à leur Liberté, ou à leur Prison, lui avoit dit; fe sai bien ce que je pourrois faire la déssis mais, je sçai bien aussi, qu'après ce premier pas, il m'en faudroit faire d'autres: & cela, je ne le veux pas. Voulant dire, qu'il eut fallu s'embarquer après cette action à faire la Guerre à la Reine pour se faire Régent.

Le Duc d'Orleans alla à Fontainebleau, après avoir montré publiquement se plaindre du Cardinal, & avoir témoigné peu de desir de voir la Reine. Le Roi, accompagné du Ministre, sur au-devant de lui. D'abord ce Prince ne parut point mal satisfait: il embrassa le Cardinal, & après quelques petites plaintes, qui furent adoucies par les justifications du Ministre, & le bon traitement de la Reine, tout parut raccommodé. Il sut parlé entre eux de l'Affaire qui pressoit le plus, & du lieu où les Princes seroient trausportez.

Z 2 I

#### Mémoires pour servir

1650. La Reine me fit l'honneur de me dire aussi - tôt après son retour à Paris, qu'elle avoit parlé au Duc d'Orleans du dessein qu'elle avoit eu de les faire conduire au Havre, & qu'il n'avoit point montré de s'y opposer; mais, qu'il avoit seulement répondu (voilà les mêmes mots) mezo si, \* Moi- mezo no \*. Sur cela, les ordres fuzié oui, rent donnez en diligence au Comte d'Harcourt, avec un bon nombre de moitié

Troupes pour les y mener, & la Reine fut en ce rencontre obéie ponctuellement.

Madame de Chevreuse, étant à Fontainebleau, protesta au Cardinal des bonnes intentions du Coadjuteur, & l'assûra, qu'il vouloit être tout-àfait de ses Amis, pourvû qu'il le fît Cardinal. Elle lui donna beaucoup d'Avis contre ceux qui traitoient les Affaires des Princes, & parut avoir alors beaucoup de desir de s'unir aux intérêts de la Reine. Le Garde des Sceaux de Chateauneuf, qui pendant tout le Voiage avoit fait la figure d'un bon Serviteur du Roi parut aussi vouloir se lier entiérement au Ministre, & même on a crû qu'il lui fir.

# à l'Histoire d'Ann: d'Autriche 533

fit conseiller d'arrêter le Duc de 1650. Beaufort, & le Coadjuteur ; disant, malgré l'extrême liaison qu'il avoit eue avec eux, que ces deux hommes feroient toujours pernicieux au repos de l'Etat : mais , le Cardinal n'ôfa se confier en lui. Il avoit eu d'étranges relations des Frondeurs, par les Créatures des Princes qui l'en vouloient détacher. Son cœur étoit ulcéré contre eux, & fon mécontentement fut cause que Madame de Chevreuse ne put porter au Coadjuteur que de lointaines espérances du Chapeau, qu'il desiroit. Le dépit qu'il en eut augmenta sa haine contre le Cardinal Mazarin, & fit que le Cardinal ensuite en eut encore davantage pour lui. Toutes ces choses eurent aussi cet effet, que le Garde des Sceaux de Chateauneuf, que le Ministre regardoit toujours comme fon Ennemi, s'éloigna d'autant plus de l'Amitié du Ministre, que les bons momens q'il avoit eus pour lui ne lui avoient servi de rien.

Le Coadjuteur en ce même tems, pour ne rien oublier, & peut être par un équitable repentir du passé, 1650 fit encore offrir au Cardinal, que s'il avoit peur de lui, il s'en iroit à Rome, & qu'étant fatisfait, il ne se mêleroit plus de rien; mais, toutes ces belles & louables apparences ne purent convier le Ministre à lui faire du bien, & son malheur voulut aussi qu'il n'ôsa lui faire du mal, en écoutant les Propositions du Garde des Sceaux de Chateauneuf, qui en ce rencontre parurent finceres. S'ily eut alors en eux quelques favorables momens pour lui, il fut malheureux de ne les pas connoitre, & fort excusable: y aiant été jusques là toûjours fort maltraité, il ne les put regarder comme des gens qui pouvoient devenir ses Amis. Si le Cardinal eut pû espérer alors quelque véritable Amitié du Prince de Condé, & quelque docilité dans sa conduite, il auroit pr féré de se raccommoder avec lui à toutes les autres choses, tant il étoit las des Frondeurs. Peu avant son retour, il avoit été pendu en effigie dans tous les Carrefours de la Ville de Paris, avec des Vers infames, & il avoit fallu que le Lieutenant Criminel eut

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 535 enlevé ces Potenes publiquement. Le 1650. Cardinal avoit attribué cette hardiesse à ses bons Amis les Frondeurs; mais, dans le vrai on crut avec quelque fondement que ceux du Parti des Princes, y avoient eu plus de part que les autres.

La Reine retint le Duc d'Orleans auprès d'elle à Fontainebleau, tant qu'il lui fut possible, & le laissa partir assez content, un jour seulement avant qu'elle revint à Paris, qui fut le quinzieme de Novembre. Elle Le 15 nous parut fort changée de sa maladie. No-Elle étoit foible, & trifte. A son ar- vemb. rivée toute la Cour la reçût au Palais Roial, & toute la Fronde s'y trouva. tant en gros qu'en détail.

Le Duc de Beaufort, qui, à ce qu'on m'assura, eut quelque peur d'être arrêté, vint lui rendre ses devoirs. Elle le reçut froidement. Il en usa de même avec le Ministre, afin de se rétablir en honneur avec le Peuple de Paris, qui avoit crié contre lui au Mazarin. Le Coadjuteur vint aussi faire la révérence à Leurs Majestez, & la Reine, lui fit de grands re-

proches de sa conduite.

En«

## 535 Memoires pour servir

1650. Environ dans cette même tems arriva la Nouvelle de la mort du Prince d'Orange, qui avoit l'honneur d'être . Gendre de la Reine d'Angleterre. Sa perte redoubla les chagrins de cette Reine affligée. Elle le pleura en ma présence, & me témoigna en être fort touchée. Il étoit jeune, & déjà grand Capitaine, siant donné à toute l'Europe des marques de sa valeur, de sa capacité, & de sa bonne conduite. De là je fus chez la Reine, que je trouvai, à cequ'elle me fit l'honneur de me dire, plus malade & plus abbatue qu'a l'ordinaire. La mort de ce Prince, qu'elle regreta aussi, lui avoit rempli l'esprit du souvenir de ses propres chagrins; &, des malheurs de la Reine d'Angleterre, passant a ceux qui la regardoient, je conclus avec elle, que notre Siécle nous avoit plus fourni de sujets de méditer sur la misere humaine, que d'occasions dangereuses de nous perdre par la joie, & le divertissement.

La Reine, deux jours après son retour, prit médecine, pour tâcher de finir sa maladie. Ce remede, l'aiant beauçoup émue, la nuit suivante elle à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 537 elle se trouva plus mal; la sièvre lui 1650. reprit violemment, qui lui duta continue avec redoublement. Jusques à l'onzieme de sa maladie, son mal, sut dangereux: il sut cause, que beaucoup de personnes eurent de la crainte & de la joie, selon les diverses passions & les divers intérêts de chacun.

Les Princes arrivérent au Havre le Le 25: vingt cinquieme du mois, jour de No. Sainte Catherine. Ils étoient partis vemb. le quinzieme, & marchoient à petites iournées, à cause des Troupes qui les conduisoient. Ils espérérent toujours qu'on les sauveroit; & M. le Prince tenta de se sauver lui même dans une hôtellerie; mais, de Bar les veilloit de si près, que la chose lui sut imposfible. Il se plaignoit de ses soins, & de sa sévérité, & avoit une grande haine pour lui. Ce fut pour ce Prince une sensible douleur, de se voir entre les mains & fous la domination de la Duchesse d'Aiguillon son Ennemie, & une grande mortification au Duc de Longueville, de traverser en état les terres de son Gouvernement. La Duchesse d'Aiguillon, Z

1650. de fon côté, n'en fut pas fachée; &, quand ils y furent, elle dit alors à la Marquise de Sablé son Amie, en roulint les yeux au Ciel, & paroiffant touchée de leur infortune, que depuis que ces pauvres Princes étoient au Havre, elle avoit oublié toute la haine qu'elle devoit avoir pour eux; qu'il lui sembloit depuis cela, qu'ils étoient devenus ses Enfans; & qu'en vérité, aussitôt que la Paix générale seroit faite, elle avoit résolu dans son ame de les bien servir. Le Marquise, attachée aux intérêts des Princes, lui répondit qu'elle les remettoit à bien loin, & que des sentimens aussi charitables, & auffi chtétiens que les fiens devoient avoir une plus prompte éxécution. Cette Dame, dont l'efprit pénétrant savoit sonder les plis & replis du cœur humain, se mocqua avec moi de cette bonté affectée, bien contraire, a ce qu'elle croïoit, aux véritables sentimens de Madame d'Aiguillon. Peut-être qu'elle se trompoit: cette Dame paroissoit avoir de la Piete.

La réputation de Monsieur le Prince imprimoit dans tous les hommes

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 539 une si particuliere vénération pour sa 1650. personne, que la Chambre où il avoit été à Vincennes fut visitée avec curiofité, & avec respect, de plusieurs personnes, Madlle. de Scuderi, d'ont les beaux Ouvrages ont été célébres en notre Siecle, y alla comme les autres; &, voiant des œillets dans des pots, que Mr. le Prince avoit pris plaisir de cultiver, & d'arrofer , pour les tenir sur une terrasse, où il alloit quelquefois se divertir, elle fit ces vers qu'elle laissa écrits sur lesmurailles de la Chambre, ou de cette Terrasse, où avoient été ces fleurs.

En voïant ces æillets, qu'un illustre Guerrier

Arrosa d'une main, qui gagne less Batailles.

Souviens - toi qu'Apollon a bâti des murailles.

Et ne l'étonne pas de voir Mars Jardinnier.

La Reine, après le quatorzieme jour de la maladie, se porra un peumieux, & cet amandement donna lemoien au Cardinal de penser à réta-Z 6 blir. 1650.blir les Affaires du Roi, qui étoient en mauvais état sur la frontiere. Sans perdre de tems, il partit de Paris le prémier Décembre, pour aller à l'Armée. Son dessein étoit de retirer Rhétel des mains des Ennemis, qu'ils venoient de prendre, & qui paroissoient vouloir le fortifier, pour y prendre leur quartier d'hiver. Toutes les Trouppes qui étoient à Bour-deaux, aiant rejoint notre Armée en Champagne, elle se trouva de près de vingt mille hommes. Le Ministre, malgré la saison qui étoit avancée, voulut entreprendre quelque chose, qui pût réparer le deshonneur de la Campagne, & celui du Maréchal Du-Plessis, qui avoit été dans l'impuissance de montrer aux Ennemis ce qu'il savoit faire. Les pertes que faissons alors en Catalogne, dont les Espagnols prenoient les meilleurs Places, faisoient aussi un mauvais estet contre le Cardinal, & donnoient matiere de crier à ces sortes de gens qui en sont prosession, & qui croient que toute la vertu Romaine est passée en eux pourvû qu'ils aient pesté contre celui qui gouverne. Beau

Beaucoup de raisonnemens se firent 1650! fur le départ du Ministre. Il y en eût qui crurent, qu'il n'étoit pas fâché de s'éloigner de la Reine pendant sa maladie, parceque s'il l'eut perdue, il eut été heureux de se trouver hors de Paris, où sa vie en tel cas n'auroit pas été en grande sareté; mais cette Princesse n'étoit plus en péril, quand il la quitta, & le dessein de ce voiage étoit fait avant même qu'il arrivat de Guienne. On l'advertit en partant, que les Frondeurs travailloient puissa. ment à corrompre tout à fait les bonnes intentions du Duc d'Orleans, & que ce Prince avoit fait de grandes plaintes contre lui, de ce qu'il avoit ôsé envoier les Princes au Havre sans un plein consentement de sa part. Il voioit, que depuis son retour de Fontainebleau, il paroissoit refroidi avec la Reine, & qu'ils étoient embarassés quand ils étoient ensemble, & particuliérement quand lui même y étoit. On l'avertit aussi que le Parlement feroit du bruit en faveur des Princes, & que l'intrigue de leurs Serviteurs augmentoit à leur avantage. Toutes ces choses ne l'étonnérent Z 7 point:

1650. point: il crut qu'il falloit travailler à ce qui paroissoit le plus important, & de plus grande réputation, pour lui, & laisser au tems à déméler le reste.

La Reine me fit l'honneur de me dire, quelques jours après qu'il fut parti, qu'en la quitant, il lui avoit dit, qu'il la laissoit sans crainte, quoique beaucoup de gens l'eussent averti, qu'il devoit appréhender qu'en son absence on ne lui rendit de mauvais offices auprès d'elle; & qu'elle lui avoit répondû, qu'elle étoit bien aile que cette occasion se presentât, pour lui témoigner la sureté qu'il devoit avoir en la bonne volonté.

Selon ce qu'on avoit prédit au Cardinal, aussitor qu'il fut parti, le Parlement s'assembla; & Madame la Princesse, Femme du Prince de Condé, ( car Madame la Princesse sa Mere étoit alors fort malade ) présenta une Requête, par laquelle elle se plaignoit du Cardinal Mazarin, qui avoit envoié Monsieur le Prince son Mari dans un lieu, dont ses plus grands Ennemis étoient les Maitres, & dont ils pourroient, quand il leur plairoit, l'envoier dans les Païs étrangers; que

cela.

cela étant, elle suplioit la Cour, d'a- 1650. voir égard à sa Requête, & d'ordonner que les Princes, selon les Loix de l'Etat, & nottament selon la Déclaration derniere du mois d'Octobre fusfent amenez au Louvre, & gardez par un Gentilhomme Officier de la Maifon du Roi.

Cette Requête fut présentée par Des-Landes-Payen, Conseiller au Parlement, & fort zélé pour les Princes. Elle fut reçue de la Compagnie, avec applaudissement, & donnée aux gens du Roi, pour y donner leurs conclusions, qui furent que la Requête seroit présentée à la Reine, & qu'elle seroit suppliée d'y avoir égard.

Ce même jour arriva la Nouvelle della mort de Madame la Princeile la Mere, qui fut regrettée d'une infinité de personnes; & l'on ne manqua pas de dire, que le chagrin, & la douleur lui avoient ôté la vie. Cette Princesse étoit dans un âge qui pouvoit encore lui faire espérer une longue suite d'années. Elle paroissoit saine, elle avoit encore de la beaute, & l'on peut croire en effet, que l'amertume de sa disgrace contribua beaus

#### 144 Memoires pour servir

1650. beaucoup à sa fin. Elle étoit, comme je crois l'avoir déjà dit lorsque j'ai parlé d'elle, un peu trop fiere, haiffant trop ses Ennemis, & ne pouvant leur pardonner. Dieu voulut sans doute l'humilier avant sa mort, pour la prévenir de ses graces, & la faire mourir plus chrétiennement. Sans ce secours, selon son temperament, elle auroit senti avec de grandes impatiences, la peine de se voir exilée, ses Enfans en prison, & ses Ennemis triompher d'elle; mais, Dieu changea ses sentimens en de très vertueules dispositions. Elle montra d'accepter volontiers toutes ces peines, afin de participer par cette croix à celle de Notre Seigneur. Elle fit une Confesfion générale à l'Archevêque de Sens, qui étoit de ses Amis, & qui par des motifs moins folides avoit accourumé pendant son bonheur de la visiter souvent. C'étoit un homme, qui, dans ce tems-là, étoit plein de l'esprit du monde. Il avoit beaucoup de lumieres & de hauteur dans l'ame. réputation étoit nêtte du côté des Femmes. Il soutenoit dignement la grandeur & la puissance de l'E-

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 545 glise, & dans les Assemblées du 1650. Clergé il a sû plusieurs fois porter ses intérêts avec gloire; mais, il n'étoit pas égal dans sa conduite: il aimoit trop la Cour & l'Intrigue, & peutêtre que sa vanité plutôt que sa vertu le faisoit souvent agir vertueusement. En cette occasion, son caractere lui attira le respect de cette Princesse; & les sentimens de sa Piété, à ce qu'il m'a dit depuis, lui en donnérent à lui même. Madame la Princesse ordonna à l'Abbé de Roquette, d'aller trouver la Reine de sa part, pour l'assurer, qu'elle mouroit sa très humble servante, quoiqu'elle mourût des déplaisirs qu'elle avoit eus de la persécution faite à elle, & à ses Enfans. Elle lui manda qu'elle la conjuroit, par le Sang de Jésus Christ, de faire quelque refléxion sur sa mort, & de se souvenir que personne n'étoit éxempt des coups de la fortune. Enfin, certe Princesse finit sa vie dans les maux, & les souffrit avec patience. Il est à croire que Dieu l'en a recompensée, &'lui a fait miséricorde.

La Reine étoit alors malade. La destinée de Madame la Princesse lui sit pitié:

1650. pitié: elle reçut son compliment avec ce respect qu'une Chrétienne devoit avoir pour une personne, qui en mourant lui parloit au nom de leur Maitre à toutes deux; mais, elle étoit si occupée de ses propres miseres, & si abbatue de sa maladie, qu'elle ne pensoir qu'à se plaindre elle mêmes J'avois l'honneur d'être seule auprès d'elle, à la ruelle de son sit, quand cet Abbé lui vint faire ce triste compliment. Elle y répondit peu de choses; mais, selon le chagrin que je vis dans ses yeux, je suis persuadée qu'elle pensa beaucoup, & que ses résté-

xions furent grandes.

Madame, & Mademoiselle, ne furent pas fort affligées de cette mort;
mais, elle fit cesser leur haine. Madame étoit conseillée par le Duc de
Lorraine son Frere, que Madame de
Longueville avoit gagnée, par les intelligences qu'elle avoit eues avoc les
Espagnols; & Madame, ne voiant
plus-Madame la Princesse, dont la
hauteur lui faisoit de la peine, elle se
trouva toute disposée d'entrer plus sortement dans les intérêts du Prince de
Condé. Elle redoubla ses conseils

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 547 envers le Duc d'Orleans son Mari, & 1650. Mademoiselle sut de ce même sentiment; mais alors, leur crédit à toutes deux étoit médiocre à l'égard du Prince.

Je ne veux pas finir de parler de la Mort de Madame la Princesse, sans remarquer une chose, que Madame de Brienne me dit alors de cette Princesse, qui est digne de Mémoire. Quand cette Dame fut de retour du Voiage de Bourdeaux, où comme je l'ai dit elle avoit suivi la Reine, & servi fidélement, elle s'en alla voir Madame la Princesse, de qui elle avoit l'honneur d'être parente, & qui l'avoit toujours particuliérement aimée. Elle la trouva déjà fort malade, & quand elle fut dans les agonies de la mort, elle se tourna de son côté, & lui dit, en lui tendant la main, Ma chere Amie, mandez à cette pauvre misérable qui est à Stenai ( voulant parler de Madame de Longueville la Fille ) l'état où vous me voiez. o qu'elle apprenne à mourir. Ces belles parolles ont eu leur effet: Madame de Longueville, peu après détrompée par les propres infortunes de

: 2

543 Mémoires pour servir

a fait voirà toute l'Europe, par la sévérité d'ane rude pénitence, qu'elle a voulu présérer une vie austere, & une bonne mort, à une vie délicieuse & mondaine. C'est une grande occupation, que d'apprendre à mourir: c'est notre plus importante affaire; car les choses visibles sont pour un tems, mais

Saint les invisibles sont eternelles.

Madame la Princesse avoit été fortement occupée de l'amour d'elle même, & des créatures. Je lui ai ouï dire, un jour qu'elle railloit avec la Reine sur ses Avantures passées, parlant du Cardinal Pamphile devent Pape, qu'elle avoit regret de ce que le Cardinal Bentivoglio son ancien Ami, qui vivoit encore lors de cette élection, n'avoit point été élu en sa place; afin, lui dit elle, de se pouvoir vanter d'avoir eu des Amans de toutes conditions; des Papes, de Rois, des Cardinaux, des Princes, de Ducs, des Maréchiux de France, & même des Gentilshommes. Quand elle devint veuve, comme elle n'avoit pas eu beaucoup d'amitié pour Monsieur le Prince fon Mari, on admira fon bonheur,

heur, ses richesles, & sa puissance; 16;0. mais, depuis ce moment, elle fut accablée de mille maux, & ce fut le tems de ses plus grands déplaisirs. Ses Enfans, qui étoient le sensible de son cœur, lui causérent de grands chagrins, & ensuite leur dilgrace la fit mourir. Les choses de ce monde sont presque toutes de cette nature. Nous y vivons dans une éternelle tromperie: nous desirons pour l'ordinaire ce que nous n'avons point; &, quand ces biens nous arrivent, c'est quas toujours pour notre malheur, ou bien dans un tems, qu'il les faut quitter malgré nous.

Madame la Princesse n'étant plus, il falloit que Madame la Princesse sa Belle-Fille, sût celle sous le nom de qui on travaillât à la Liberté des Princess. Le jour pris pour délibérer sur la Requête qu'elle avoit déjà présentée, les Chambres s'assemblérent. Le Prémier Président, pour ne pas moutrer de porter les intérêts des Princes avec trop de chaleur, sit difficulté sur cette Requête, à cause que Madame la Princesse n'ésoit pas autorisse; mais, tout-à-propos on heurta à la

### 550 Memoires pour servir

1650. porte de la Grand' Chambre, & il se trouva que c'étoit un Gentilhomme trolly que des Princes, qui apportoit une Lettre fignée des trois Prison-niers, qui paroissoit écrite dans leur marche, & qui apparement étoit con-tre-faite. Le Prémier Président dit qu'il étoit difficile, qu'ils (parlant des Princes,) puffent écrire; &, comme fe mocquant de tous, dit, pas impossible pourtant, mais dissicile: &, pour tourmenter le Coadjuteur, & le Duc de Beaufort, il ajouta en leur présen-ce, Ce n'est pas que nous n'aions vus pendant la Guerre des Lettres de la part de l'Archiduc venir tout à propos comme celle là, écrites sans doute dans la rue Saint Denis. Sur ces petits démêlez, il se fit un grand bruit dans la Grand' Chambre, que le Prémier Président blama infiniment; disant qu'il n'y avoit plus d'ordre dans le Parlement, que tous vouloient parler tout-à-la fois; &, pout faire remarquer en passant leur autorité, leur dit, qu'ils avoient tort de parler avec tant de desordres, vu, que par la grace de Dieu, ils étoient en pouvoir, de dire leurs Avis sur les plus gran-

des affaires de l'Etat. Enfin, on dé- 1650. libéra fi on donneroit séance au Gentilhomme; mais on reçût encore une autre Requête de la part de Mademoiselle de Longueville, qui demandoit pour le Duc de Longueville son Pere, la même grace que Madame la Princesse, pour Monsieur le Prince fon Mari, & le Prince de Conti son Beau-Frere. Le terns aiant été consommé à toutes ces procédures, & à faire des questions au Gentilhomme, il fut arrêté par les Gens du Roi, que vû l'incertitude, savoir s'il étoit de la part des Princes, ou non, il n'entreroit point : vu aussi qu'il dit, qu'il n'étoit pas envoié par eux, mais qu'un Garde gagné par les Princes lui avoit apporté cette Lettre, pour la présenter à la Cour. La Délibération sur la Requête & sur la Lettre sut done remife au lendemain neuvieme de Décembre.

La Reine, quoique malade, tint Le 3 Conseil ce même jour, dans la ruelle Déde son lit, où assistérent le Garde des cemb. Sceaux, le Maréchal de Villeroi, Servien, & le Tellier. Il y sut résolu qu'elle envoiroit querir les Gens

quatre jours, au lieu de huit qu'elle 1650, avoit desiré; la traitant en cela plus durement, que la moindre personne

de son Roiaume.

La Reine commença dès lors à se mieux porter, & Vaultier Médecin du Roi soutint contre les autres qu'elle avoit jettée un abcès qu'elle avoit dans le mesentere; ce qui étonna toute la Cour, vû le péril où elle avoit été. Malgré cet amendement, la fievre ne la quita pas encore tout-àfait.

Le quatorzieme on voulut délibérer au Parlement sur les Assaires présentes. Le tems se passa en Disputes entre les Frondeurs & les Pattisans des Princes, & à crier contre le Cardinal Mazarin. Ils vomirent contre lui mille injures: quasi tous le traitérent de Perturbateur du Repos public, & conclurent ensin qu'il saloit supplier le Duc d'Orleans de se trouver à leurs Délibérations. Ainsi, la chose sut remise à une autre sois.

Quoique le Cardinal eut trop négligé d'acquerir des Creatures dans cette Compagnie, & que la Reine ne prit nul foin d'en avoir par elle Tome III. Aa mê• 574 Mémoires pour servir

1650. même, elle en avoit néanmoins quelque petit nombre, qui servoient le Roi, en cela seulement d'éluder les grands coups, & de gagner du tems. La différence des intérêts, & des Caballes, étoit grande: elle causoit beaucoup de consusson, & ces Disputes faisoient que leurs Délibérations n'alloient pas souvent à la conclusion des Affaires qu'ils entreprenoient. Chaque Parti n'avoit pas assez de pouvoir pour faire réussir ce qu'il vouloit; mais, ils n'en avoient que trop, tous en général & en particulier, pour brouiller, & pour mettre le desordre dans l'Etat, & dans la Cour. Les Princes en profitérent ; car, les Frondeurs étant tout-à fait dégoutez du Cardinal & trouvant qu'ils étoient trop foibles pour surmonter ce Parti, qui chaque jour augmentoit de forces, ils résolurent de se réunir ensemble, pour voir s'ils n'y trouveroient pas mieux leur compte.

Le 15 Le quinzieme, Messieurs du Par-Décemb. Lemênt députérent vers le Duc d'Orleans, pour le prier d'affister à leurs Délibérations, & cependant résolutent, de demeurer incessament assem-

blez.

à l'Histoire d'Anne d'Autriche. 575 blez. Le Duc d'Orleans qui sur le 16,0. Chapitre du Prince de Condé étoit presque encore du même fentiment que la Reine, pour empêcher, que la Requête de Madame la Princesse ne fût trop favorablement reçue, leur déclara hautement, qu'il ne pouvoit pas se résoudre d'y aller s'il n'y étoit recul d'une autre maniere, qu'il ne l'avoit été les jours précédens; que chaque Particulier y étoit le Maitre; & que le desordre étoit tel, que lui même n'y étoit pas écouté; que tout ce qu'ils faisoient alors ne feroit point fortir les Princes; qu'il ne conseilloit pas à la Reine de le faire; qu'elle les avoit fait conduire au Havre, par de bonnes railons; & que c'étoit lui même, qui lui avoit conseillé de le faire. Il le disoit ainsi, pour faire sinir la rumeur du Parlement, qui se faisoit en faveur des Princes; & néanmoins il avoit souvent dit sur ce Chapitre, qu'il se plaignoit de la Reine, de ce qu'elle les avoir envoyés en ce lieu, sans lui en avoir parlé positive-

Ce même jour, arriva Nouvelle d'une Défaite des Ennemis par Mi-

ment.

1650. lord d'Igbi, Anglois qui commandoit alors dans nos Troupes, & j'en vis apporter à la Reine une Enseigne, cequ'elle estima beaucoup d'avantage que le plus beau diamant du monde. Elle en reçût aussitôt après, une autre infiniement plus considérable. Un Courrier arriva de la part du Ministre, qui lui apprit la prise de Rhétel, qui avoit été emporté par l'Armée du Roi, en deux ou trois jours, sans y faire de circonvallation. Le Cardinal pouvoit partager avec le Maréchal Du-Plessis, une grande portion de la Gloire, qui en étoit due à ce Général, par les soins qu'il avoit pris de mettre l'Armée en état de faire de telles Conquêtes. Voilà cet homme condamné par un Arrêt du Parlement, & pendu en Effigie, qui, malgré la haine publique, subsiste dans la Grandeur. Il ajoute à sa qualité de Ministre celle de Conquérant à la tête de vingt mille hommes, & prend des Places, sans montrer de se soucier de routes les injures de ses Ennemis. Se voient hai des Grands du Roiaume. & des Peuples, il tachoit de se conserver l'Amitié des Soldats. Sa maxime

xime étoit d'aller a l'Armée le plus 1650. souvent qu'il pouvoit, & d'y porter toujours de l'argent; & il prenoit soin de régaler les Soldats sur toutes leurs petites nécessitez. Cette année, il leur avoit porté des juste-au-corps, pour les garantir du froid, qui étoit déjà grand. Il tenoit trois ou quatre tables, où il recevoit les Officiers, afin de les acquérir à lui par cette bonne chere: se montrant d'ailleurs plus doux & plus traittable, que quand il étoit dans le Cabinet de la Reine, où pour l'ordinaire il étoit inaccessible à tous. La Reine reçut cette Nouvelle avec beaucoup de joie. Elle l'accompagna de la modération qui doit paroitre dans les occasions de cette nature, & souhaita que dans ce même instant, que Rhétel pris, on pût aller au Maréchal de Turenne, le batre, & le défaire: ce qui fut une espéce de prophetie; car, à l'heure raême qu'elle faisoit ce souhait, l'Armée du Roi étoit aux mains aveç celle des Ennemis, où commandoit le Maréchal de Turenne.

Ce Général rebelle, & Dom Estevan de Gamarre, incontinent après

Aa 3 la

## 578 Memoires pour servir

o. la prise de Rhétel, avec près de huit mille chevaux, & plus de quarte mille hommes pied, n'étant pas encore avertis de la victoire des nôtres, continuérent leur marche, vers cette Ville qu'ils avoient intention de secoutir, & ils l'avoient promis aux assigés. Lorsque les Nouvelles de leur approche furent sues dans l'Armée du Roi, le Conseil de Guerre s'assembla, & le Ministre y sit résoudre de donner Bataille.

Le Général, & les autres Officiers de Guerre, aiant approuvez cette résolution, la plus grande partie de l'Armée, & qui se trouvoit au meilleur état de combattre, fut commandée pour cet effet. Sept mille Fantasfins, & cinq mille chevaux, marchérent avec toute la diligence possible, pour aller au devant de l'Armée Espagnolle. Les nôtres, n'aiant pour toute Artillerie que deux Pieces de Campagne, n'eurent pas plutôt fait quatre lieues, qu'ils eurent avis par leurs courreurs, que le Maréchal de Turenne paroissoit au delà d'une ravine, qui pouvoit être à trois quarts de lieue d'eux, & que sur l'avis qu'il avoit

eû de notre marche, il avoit fait fai- 1650. re halte aux Espagnols, pour délibérer . s'ils feroient leur retraite . ou s'ils viendroient affronter notre Armée. Il passa à poursuivre leur marche, si bien qu'après avoir fait deux ou trois mille pas le long d'une ravine, qui empéchoit que ces deux Armées ne se vissent, elles descendirent presque en même tems dans une plaine, où le Combat se donna, tel qu'on le peut imaginer entre deux Armées, toutes deux commandées par de bons Chefs, munis de vaillants Officiers, & de bons Soldats, accoutumez à se bien battre. Le Maréchal Du-Plessis, qui fut vû des prémiers & en tous lieux l'épée à la main commandant ses Troupes, & combatant les Ennemis, emporta la Victoi. re sur le Maréchal de Turenne, qui, pour n'être pas si heureux que lui, n'en eut pas moins de réputation.

La Reine fut ravie de voir que ses souhaits avoient été accomplis. Il lui sembla que Dieu, par cette Défaire, vouloir confondre la malice de se persécuteurs, honorant par un si favorable succès celui qu'ils avoient A24 tort

## 80 Mémoires pour servir

1650 tort de méprifer, & qu'ils haissoient tant sans savoir pourquoi. A cette Nouvelle, je m'approchai de la Reine, qui étoit au lit, pour lui témoigner la part que je prenois à son contentement. Je la trouvai toute pénétrée de reconnoissance envers le Ciel; &, après avoir adoré la Providence divine, en me donnant sa main dans la mienne, elle me fit l'honneur de me dire , Prions Dieu , o ne nous amusons point à autre chose, qu'à le remercier de toutes ses bontez. C'est lui qui m'affifte. Le plaifit, que le Maréchal Du-Plessis reçût de sa Victoire fut balançé par la perte de son Fils le Comte Du-Plessis, l'aimé de la Maison, & honnête-homme. Il en avoit déjà perdu un autre en pareille occasion, en gagnant une autre Bataille devant Cremone; & cette seconde, perte lui aiant renouvellé la douleur de la prémiere, il en fut doublement affligé. Ce même Maréchal m'a néanmoins avoué depuis, en me parlant de la mort de ses deux Fils, que la joie de gagner une Bataille est fi sensible, qu'elle enleve l'ame d'un homme audessus de tout ce qui

la peut toucher dans le monde; me 1650failant entendre que ce qui regarde notre honneur & notre gloire, nous paroit plus propre, & nous est plus cher, que nos Enfans, que nous ne squirions aimer que comme d'autres nous mêmes, au lieu que nous nous aimons bien moins nous mêmes que notre honneur, pour lequel nous

nous facrifions tous les jours.

Pendant que le Ministre s'occupe à gagner des Batailles contre les Ennemis de l'Etat, les siens particuliers, malgré ses heureux succès, combattent contre lui avec toutes leurs forces, & sans qu'il le sache lui préparent de grands maux. La Princesse Palatine acheva dans ce tems-là de gagner entiérement Madame de Chevreuse, en lui promettant, de la part des Princes, le Mariage du Prince de Conti avec Mademoiselle de Chevreuse. Ce nétoit pas un avantage fort extraordinaire à une Princesse de la Maison de Lorraine, qui étoit belle & riche, que d'épouser un Prince du Sang affez mal compofé de sa personne; mais, les grands desfeins qui furent imaginez fur cette liai-Aas

née par le beau côté qu'on pouvoit lui donner, devint à Madame de Chevreuse une chose d'une grande conséquence. Elle entra dans cette pensée par l'état de la Cour, par le peu de sûreté qu'il y avoit en l'humeur du Duc d'Orleans, par la grandeur du Prince de Condé, & par la considération où se mettoit le Parlement, qui commençoit de lui être affectionné. Elle crût ensin, qu'elle pouvoit beaucoup espérer de cette alliance, & que Mr. le Prince à la tête de ses Amis, & de ceux qu'elle lui donneroit, pourroit tout ce qu'il lui prendroit envie de prétendre.

Le Coadjuteur, plus difficile que les autres, ne se laissoit point gagner par ceux que la Princesse Palatine envoioit traiter avec lui; mais, le jugeant entiérement nécessaire à ses desseins, elle alla le trouver elle même, & sçut si bien le persuader, à ce qu'elle m'a dit depuis, tant par ses intérêts que par ceux de Mademoiselle de Chevreuse qu'il aimoit tendrement, qu'elle l'engagea dans

ce Parti. Elle lui promit , que le 1650. Prince de Conde le serviroit dans sa prétention du Chapeau, & lui dit de plus qu'à son défaut, elle le feroit nommer par la Reine de Pologne sa Sœur, qui avoit un Chapeau à donner: & Madame de Chevreuse, déjà liée à ce Projet, aida beaucoup à l'engager dans cette Ligue. Le Coadjuteur s'étant enfin promis aux intérêts des Princes, travailla aussi - tôt à la liaison du Duc d'Orleans & des Prifonniers. On avoit souvent de leurs Nouvelles par certaines gens qu'ils avoient achetez; & toutes ces propositions reçurent leur persection, par leur consentement, & leur confirmation.

Le Cardinal fut averti sur la Frontiere de ce qui se passoit au Parlement en saveur des Princes; mais, il ne sçût point ce qui se traitoit sécrettement entre les Princes, les Frondeurs, & la Princesse Palatine. Ces Emotions publiques, quoi que d'elles mêmes assez sortes, ne surent pas capables de l'étonner. Il y eut de ses Amis, qui lui conseillérent, voiant tant de rumeur dans Paris coiignorant les liaisons qui venoient de fe faire, il ne s'arrêta pas à leur confeil, & résolut son retour à Paris. Il s'amusa quelques jours seulement dans Amiens, pour sçavoir le succès de cette Délibération, & des Assemblées du Parlement.

Le même jour dix-septieme, que la Nouvelle du gain de la Bataille étoit arrivée, on délibéra au Parlement sur la Requête de Madame la Princesse, présentée par Des-Landes-Paien. Beaucoup opinérent de faire des Remontrances à la Reine, disant qu'elle seroit très humblement supliée de mettre les Princes en liberté, & d'éloigner le Cardinal Mazarin des Affaires, comme incapable, & Perturbateur du Repos public; mais, l'heure venant à sonner avant que tous les Conseillers eussent opiné, ni que le Prémier Président eut recueilli les voix de la Compagnie, l'Assemblée fut rompue & remise à une autre fois. Dans cette journée, un nommé Menardeau, des Amis du Cardinal, & Serviteur du Roi, dit que les Princes du Sang, étoient comme

comme les Enfans de la Maison Ro- 1650. iale; que le Pere pouvoit corriger ses Enfans sans qu'on pût y trouver à redire; que le Parlement anticipoit sur les droits de l'Autorité Roiale; qu'il n'avoit point de Juridiction sur les Actions des Rois; qu'il n'avoit que le Droit d'exception, c'est-à-dire, qu'entre plusieurs cl'oses que les Rois demandoient au Parlement, il avoit droit d'en excepter quelquesunes, qui seroient à la soule du Peuple. Mais, ce bonhomme fut sisse, ce incompagnie, comme s'il eut dit des extravagances.

Le Parlement, au fortir de cette Délibération, fut invité par le Roi de se trouver à Notre-Dame, au Te Deum qui se chanta ce jour-là, pour rendre graces à Dieu du gain de la Bataille. Le Cardinal envoia orner l'Eglise des dépouilles des Ennemis, et cette Gloire augmenta plûtôt la rage de ceux qui vouloient le desordre, qu'elle ne la diminua. Il y a des maladies où les meilleurs remedes se tournent en poison à ceux qui les prennent, à cause que les humeurs sont mal disposez. La Reimeurs sont mal disposez.

# 585 Memoires pour servir

1650. ne, qui voioit le Duc d'Orleans autoriser tout ce qui se faisoit entre elle, lui en faisoit beaucoup de plaintes; mais lui, sans déclarer entièrement ses sentimens, qui étoient encore incertains dans son ame, lui répondit toujours qu'il avoit emploié les Frondeurs à servir le Roi pendant son voiage de Bordeaux, & qu'il ne pouvoit pas les abandonner, leur aiant même promis de les raccommoder avec elle; ce qui, à ce qu'il lui disoit, ne lui devoit pas être toutà-fait impossible.

Le vingt-neuvieme du mois, cette célébre Délibération en faveur des Princes s'acheva entiérement. Je ne répéterai point les Avis de chaque Parti: tant de redites m'importunent moi-même. La conclusion sut, que Remontrances servient faites à la Reine, sur la Prison des Princes, & qu'elle servie en liberté, n'étant point accuse. L'aucun crime: & les Gens du Roi furent chargés de demander Audience à la Reine pour être écoutez. Ils le firent, & elle les remit à quelques jours après qu'elle se porteroit mieux.

mieux. On ne nomma point le Mi-1650; nistre dans cet Arrêté, les Amis des Princes l'aiant ainsi desiré, à cause que le Cardinal, voiant le bonheur se tourner de leur côté, par cette sine & trompeuse politique, qu'il observoit dans toutes les occasions où il se trouvoit embarassé, leur avoit envoié donner de grandes espérances de les contenter, & leur avoit témoigné vouloir revenir à Paris avec dessein de s'accommoder avec eux.

Le trente & unieme de Décembre nous le vimes arriver, fort bien reçû de la Reine & du Peuple, qui s'asfembla dans les rues, pour le voir passer. Le Duc d'Orleans n'étoit point chez la Reine, mais le lendemain il alla à l'Hotel de Chevreuse, d'où il envoia querir le Garde des Sceaux de Chateauneuf, & le Tellier, & leur dit qu'il n'alloit point au Palais Roial, parceque de tous côtez on l'avoit averti qu'on le vouloit arrêter. Ces deux hommes revenant dire à la Reine les soupçons de ce Prince, elle les renvoia lui donner parole de sûreté, & lui dire que la chose étoit très fausse. Le Duc d'Or-

## 88 Mamoires pour servir

1650 d'Orleans aiant repris courage, vint alors chez la Reine, & le Cardinal alla au devant de lui, jusques dans l'Anti-Chambre. Ce Prince en l'embrassant lui dit quelques paroles assectiviles & obligeantes; mais, il n'alla point chez lui.

Fin du III Tome.







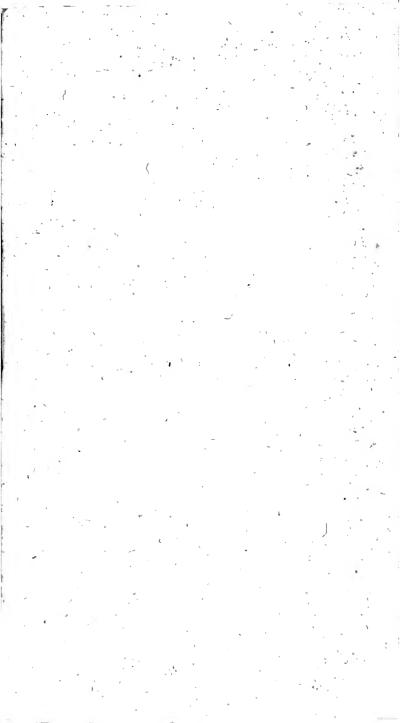









